



Olo d'ord. -





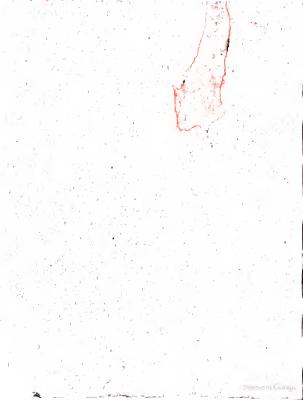

# PLANS ET JOURNAUX

DES

# SIEGES

DE LA

## DERNIERE GUERRE

DE

## FLANDRES,

RASSEMBLÉS PAR

#### DEUX CAPITAINES ETRANGERS

AU SERVICE DE FRANCE,

A STRASBOURG

Chez MELCHIOR PAUSCHINGER.

clo lo ccL

•

## A MONSEIGNEUR LE COMTE D'ARGENSON

MINISTRE ET SECRETAIRE D'ETAT DE LA GUERRE.

#### MONSEIGNEUR,

A gréez que nous aions l'honneur de Vous presenter un ouvrage qui rassemble des operations glorieuses aux quelles Vous avez eu tant de part. Si cet ouvrage a le bonheur de Vous plaire, MONSEIGNEUR, nôtre intention sera remplie, puisque votre suffrage nous donnera le droit de pretendre à celui du Public.

Nous sommes avec un tres profond

respect,

#### MONSEIGNEUR,

Vos tres humbles & tres obeissans Serviteurs

Funck & D'Illens.

### AVERTISSEMENT.

Nous ne pretendons donner icy, ni une histoire des Sieges, ni les plans des villes assiegées, ni les journaux de leur dessenée, mais uniquement les plans & les journaux des attaques; nous avons même affecté de retrancher de ces plans & de ces journaux tout ce qui ny etoit pas essentiel; & nous avons évité avec le meme soin d'entrer dans aucune espece de raisonnement. Voilà quel a eté notre but, c'est aux Lecteurs judicieux à voir si nous l'avons rempli.

× - 1.

0

. . . . . . . .

TABLE

| No | Villes<br>affiegées   | Ouverture<br>de la<br>Tranchée     | Jours de<br>Tranchée<br>ouverte |                                   | Commandant<br>  de la<br>  Place         | <br> Capitulation                                   |
|----|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Menin                 | du 18. au 29.<br>May ,<br>1744.    | 7-                              | M. le Marechal<br>de<br>Noailles. | M. Echen van<br>Echter.                  | bonneurs de la<br>guerre.                           |
| 2  | YPRES                 | le 15. Juin.                       | 11.                             | M. le Marechal<br>de<br>Noailles. | M. le Prince<br>de<br>Hesse-Philipsthal. | bonneurs de la<br>guerre.                           |
| 3  | La Knoque             | du 18. au 19.<br>Juin.             | 1 1                             | M. le Duc<br>de<br>Boufflers.     | M, de Lewe.                              | bonneurs de la<br>guerre.                           |
| 4  | Furnes                | du 7. au 8.<br>Juillet,            | 3.                              | M. le Prince<br>de<br>Clermont.   | M. le Comte<br>de<br>Schwarzemberg       | bouneurs de la<br>guerre.                           |
| 5  | Ville Ville Citadelle | ds 30. Avril<br>as 1. May<br>1745. | 22.                             | M. le Marechal<br>de Saxo.        | M. le Baron<br>Dorth.                    | resirés dans la<br>Cisadelle.                       |
| ,  | Citadelle             | Du 31. May<br>au 1. Juin.          | 19.                             | M. le Marechal<br>de Saxe.        | M. le Baron<br>de<br>Brækel.             | suspension de ser<br>vice jusqu'an 1<br>Janv. 1747. |
| 6  | Oudenarde             | du 11. au 29.<br>Juillet.          | 3.                              | M, le Comte<br>de<br>Löwendal,    | M. Mackuo.                               | prisonniers de<br>guerre.                           |
| 7  | Dender-<br>Monde      | du 11. au 12.<br>Aoús.             | 1.                              | M. le Duc<br>de<br>Harcourt.      | M. le Baron<br>de<br>Tunnerfeld.         | comme à<br>Tournay.                                 |
| 8  | OSTENDE               | du 13. au 14.<br>Aoûs.             | 10.                             | M. le Comte<br>de<br>Löwendal.    | M. le Comte<br>de<br>Chanclos,           | bonneurs de la<br>guerre.                           |
| 9  | NIEUPORT              | du 31. Aoûs<br>au 1. Septemb.      | 5.                              | M. le Comte<br>de<br>Löwendal.    | M. de Gypzon.                            | prijonniers de<br>guerre.                           |
| 0  | Атн                   | du 1. au 2.<br>Octobre.            | 7                               | M. le Comte de Gellerande.        | M. le Comte<br>de<br>Wurmbrand.          | bonneurs de la<br>guerre.                           |
| 1  | BRUXELLES             | du 7. au 8.<br>Fevrier,<br>1746.   | 11                              | M. le Marechal<br>de Saxe.        | M. le Comte de<br>de<br>Cauniez.         | prisonniers de<br>guerre.                           |
| 2  | Anvers                | iu 25. au 26.<br>May.              | 6.                              | M. le Prince de<br>Clermont.      | M. de Pife.                              | bonneurs de la<br>guerre.                           |

| šo  |             | Ouverture<br>de la<br>Tranchée | Tranchée | des i                              | Commandant<br>dela<br>Place              | Capitulation                                          |
|-----|-------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3   | Mons        | du 24. au 25.<br>Juin.         | 16       | M, le Prince<br>de<br>Conti.       | M. le Prince<br>de<br>Hesse-Philipsthal. | prifomiiers de<br>guerre.                             |
| 4   | St. GUILAIN | du 21. au 22.<br>Juilles.      | 4        | M. le Marquis<br>de<br>La Fare.    | M. Defpalar.                             | prifouniers de<br>guerre.                             |
| 5   | CHARLEROY   | du 28. au 19.<br>Juillet.      | ŗ.       | M. le Prince<br>de<br>Conti.       | M. le Comte<br>de<br>Beaufont.           | prifomiers de<br>guerre.                              |
| -   | z Ville     | du 12. au 13.<br>Septembre.    | 7.       | M. le Prince<br>de<br>Clermont.    | M. de<br>Crommelin.                      | resirés dans le<br>Chateau.                           |
| 5   | Chateau     | du 14. au 15.<br>Septembre.    | 6.       | M. le Prince<br>de<br>Clermont,    | M. de<br>Crommelin.                      | prisonniers de<br>guerre.                             |
| 7   | L'Ecluse    | du 19. au 20.<br>Avril,        | . 3-     | M. le Comte<br>— de<br>Löwendal.   | M. Lambrecht.                            | prisonniers de<br>guerre.                             |
| 8   | Sas de Gand | du 26. au 27.<br>Avril.        | 4        | M. le Comte<br>de .<br>Löwendal.   |                                          | prisonniers de<br>guerre.                             |
| 9   | PHILIPINE   | du 2. au 3.<br>May.            | 4        | M. le Comte<br>de<br>Löwendal.     | 1 .                                      | prisonniers de                                        |
| 0   | Hulst       | du 18. au 19.<br>Avril.        | 13.      | M. le Marquis<br>de<br>Contades.   | M. de la Roque,                          | les uns avec l<br>bonneurs, les au<br>sves prisonnies |
| . 1 | Axet        | du 16. au 17.<br>May.          | 1 3      | M. le Marquis<br>de<br>Contodes,   |                                          | bonneurs de la<br>guerre.                             |
| 2,  | BERGOPZOOM  | du 14. au 15<br>Juillet.       | 64       | M. le Comte<br>de<br>Lowendal.     | M. deCronstrom                           | pris dassaus.                                         |
| 2   | Гиго        | du 29. au 30<br>Septembre.     | 13.      | M, le Marecha<br>de .<br>Löwendal. | M. de Thierry.                           | prifonniers de                                        |
| 2.  | MASTRICK    | du 15. au 16<br>Avril 1748.    | 18.      | M. le Marecha<br>de Saxe.          | M. le Baron<br>d'Aylva                   | bonneurs de la<br>guerre.                             |

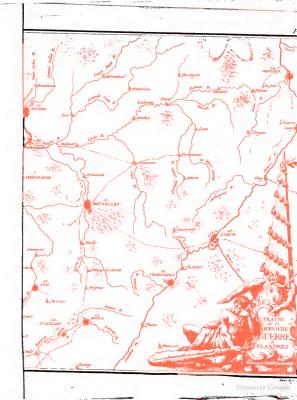



### Siege de Menin ?

commandé par

#### M. LE MARECHAL DE NOAILLES,

en 1744.

ES 18. & 19. May, on investit la place, on traça les lignes, 1 & on etablit le Camp.

On emploia jusqu'au 27. a reconnoitre la place & l'on determina deux attaques; l'une sur la rive gauche de la haute Lis, qui devoit etre la grande Attaque , & l'autre fur l'ouvrage à Corne d'Hald'Halvin, dont S. A. S. M. le Comte de Clermont devoit etre

chargé en chef.

La muit du 28. au 29. on ouvrit la tranchée des deux cotés: A l'ATTAQUE ROLLE 4500. travailleurs firent deux parallelles avec leurs communications & tous les boiaux venants aux deux debouchés; Les 1200. travailleurs de jour avoient deja perféctionné tout ce travail a 8. heures du matin, lorsque les pluies qui furvinrent en abondance firent de toute la tranchée un tel bourbier que les communications devinrent impraticables, & qu'on fut obligé de relever les troupes par les revers. Le Roy affifta a cette ouverture de tranchée depuis dix heures jusqu'a minuit & demi, Il tuivoit le tracé des Ingenieurs & animoit les travailleurs. A l'ATTAQUE DE CLERMONT, 2000. travailleurs firent une parallelle qui debordoit la Corne de droite & de gauche pour prendre des revers fur fon front, cette parallelle avoir une communication de droite & une de gauche; On travailla auffi à quatre batteries de Canon & à une de Mortier.

La tranchée fut montée à la grande Attaque par un Lieutenant General, un Marcchal de Camp, fix battaillons & trois piquets de Dragons; elle fut montée à l'attaque de Clermont par un Lieutenant General, un Marcchal de Camp, rois battaillons, s'fept compagnies de Grenadiers auxiliaires & trois piquets de Dragons.

Ces deux ouvertures de tranchée se passerent sans essuier un coup de sussi; Vers les 6. heures du matin, l'ennemi commença seulement à tirer du Canon sur la grande attaque, & une demi heure

apres' fur celle de Clermont;

La 2º, muist du 29, au 30. on commença a l'ATTAQUE ROIALE deux debouchés en avante de la feconde parullelle; A l'ATTAQUE DE CLERMONT on poulfà deux sappes en avant de la premiere parallelle, dirigées sur les saillants de la Corne; & l'on etablic a la droite 16, pieces de canon en batterie qui commencerent dés le matin a tirer a ricochet sur l'ouvrage a Corne. Le gardes de tranchée se releverent a l'ordinaire aux deux attaque.

La 3º. muit, du 30. au 31. on fit à l'ATTAQUE ROIALE de nouvelles communications pour fubflituer aux premieres devenues par les pluies, impraticables; On travailla auffi le long de la feconde parallelle a quatre batteries de canon & à quatre de Mortier.

A l'ATTAQUE DE CLERMONT, on poussales deux sappes insqu'au

jusqu'au pied du glacis de la Corne; on etablit une nouvelle batterie de canon pour battre en breche la branche droite de la Corne; on construisit aussi une nouvelle batterie de mortier.

La 4°. nuit du 31. May au I. Juin, A l'Attaque rolale, on continua à s'aprocher des faillans du chemin couvert; A l'Attaque De cleramont on tira la feconde parallelle entre les teres des deux fappes; Dans le jour, les ennemis retirerent leur canon de l'ou-

vrage à corne, qu'ils abandonnerent.

LA 57. muit. <sup>1</sup> du 1. au 2. A l'ATTAQUE ROIALE, on le logea fur les trois faillants du chemin couvert; les batteries reçcurent leurs pieçes, & dés le marin 32. canons & 24. mortiers commencerent a tirer. A l'ATTAQUE DE CLERMONT, on monta dans l'ouvrage a Corne par des échélles, la breche n'etant pas pratiquable, on n'y trouva que cinq hommes qu'on fit prifonniers & quelques pieces enclouées; on baiffà les ponts levis pour communiquer a la Corne par la demi lune; on ouvrit la barriere de la chauffée qui conduit a la Ville, au travers de l'inondation; on avança jusqu'au bandeau ou retranchement ou l'on ne trouva perfonne, non plus que dans les deux perites redoutes q'hi le flanquent; on fe logea fur le talus exterieur de ce retranchement; & on communiqua ce logement avec la porte & avec la breche de l'ouvrage à corne.

To 6°. muit du 2. au 3. On tira a l'ATTAQUE ROIALE la rroiseme parallelle entre les teres des lappes; A l'ATTAQUE DE CLERMONT, on se longea a traverses tournantes ternet toises sur la chaussie au dela du retranchement, & derriere la derniere traverse on sit une coupure pour saigner l'inondation superieure; on etablit une batterie de 4. Mortiers a la gorge de l'ouvrage a corne; & une batterie de 18. pieces de Canon, sur la branche gauche du chemin couvert; on communiqua à cette derniere batterie par six zigzags le long de la branche, ce canon battoit le

demi bastion gauche de la porte d'Halvin.

La 7°, mut., du 3, au 4. On couronna a l'ATTAQUE ROIALE les trois faillants du chemin couvert, & on fit les emplacements pour les batteries qui devoient battre en breche. A l'ATTAQUE DE CLERMONT on poussa fur la chaussée la double sappe à traverse tournannes, si usqu'à la digue qui separe les eaux du fosse d'avec celles de l'inondation superieure. A 3, heures apres midy, les

#### -463 ( 4 ) . 음ig-

les affiegés arborerent la drapeau blanc fur le baftion gauche de la porte d'Halvin, d'ou le tambour cheminant fur les parapets alla gagner l'attaque de la gauche ou l'on planta un fecond drapeau; La Capitulation fut fignée le même jour; la garnifon obtint les honneurs de la guerre.

Le 7. la Garnison sortit, elle consistoir en quelques Compagnies de Cavalerie & un battaillon & demi de troupes Hollandoises, M. Echten van Echter Gouverneur marchoit à la tete,







du

## Siege d'Ipres,

commandé par

#### M. LE MARECHAL DE NOAILLES,

en 1744.

E 6. Juin , S. A. S. M. le Comte de Clermont investit la place conjointement avec un corps commandé par M. le Comte de Saxe,

Le II. le Camp fut formé en entier ; on reconnur la place jusqu'au 15. & l'on determina deux attaques, fçavoir une à chaque coté du Canal de Boullingue; Celle de la droke fut la

٠,

la grande attaque , M. le Comte de Clermont fut chargé de celle de la gauche.

Le 15. 6 10. heures du matin, on ouvrit la tranchée aux deux attaques à la faveur des hayes & broussailles: On sit a La droute une parallelle qui embrassoir l'ouvrage a corne d'Elverdingue & apuioir sa gauche au canal, cette parallelle avoit une communication de droite & une de gauche; on sit aussis a La Gaderie une parallelle qui embrassoir l'ouvrage à corne de Tourout & apuioir sa droite au canal; on communiqua à cette parallelle, par la droite & par la gauche;

Les deux nuits suivantes, on ne fit aux deux attaques, que perfectionner les travaux de la journée du 15. & construire quelques batteries de mortiers & de canons le long de la pre-

miere parallelle.

Là 3°. nuit, du 17. nu 18. Les parallelles aux deux atraques furent prolongées, l'une de droite, l'autre de gauche pour deborder les Cornes d'Elverding & de Tourout; on etablit dans ce prolongement, de nouvelles batteries.

La 4º, muit, du 18. au 19. on commença a la Grande Attaque, quatre debouchés, dont deux furent dirigés fur la corne d'Elverding & deux fur la partie droite de la baffe ville. A l'Attaque de CLERMONT, on forma fur la droite une feconde parallelle qui n'embraffoir que le front gauche de la baffe ville; & à l'extremité gauche de cette parallelle, on etablit deux nouvelles batteries.

Le 5°, muit du 19, su 20. On emporta a la GRANDE ATTAQUE la premiere redoute fur la rive droite du Canal, on s'y logea & on y communiqua; on prolongea en meme tems les trois autres debouchés de la droite. A l'ATTAQUE DE CLERMONT, on s'empara de la lunette de la gauche au dela de l'inondation, on fur bientor obligé de l'abandonner; les ennemis y etant venus en force, mais on s'y retablit peu de tems apres; on s'y logea, & on communiqua avec la premiere parallelle par un boiau en couleuvre fur la digue qui traverfe l'inondation.

La 6. muit, du 20. au 21. on forma a la GRANDE ATTAQUE, une feconde parallelle entre la tete de trois fappes de la gauche, se l'on fe porta à dix toifes de la feconde redoute fur la digue. A l'ATTAQUE DE CLERMONT, on s'avanca en zigzags le long du

retranchement vers la lunette de la droite.

LA 7°. muit , du 21. mu 22. on deboucha a la GRANDE ATTAQUE, du centre de la feconde parallelle & l'On fe porta en zigzags fur la capitale du baftion droir de la baffe ville. A l'ATTAQUE DE CLERMONT, on prolongea la fappe de la gauche jusqu'à l'epaule de la lunette de la droite ; on couronna l'avant chemin couverr de la baffe ville, & on fe longea en couleuvre le long de la digue de la droite , qui traverfe l'inondation.

LA 8°. nuit, du 22. su 23. on s'empara a LA GRANDE ATTAQUE de la feconde redoute fur la rive droite du canal , & l'on poufis en avant de cette redoute un T en double fappe à vint toifes du chemin couvert de la demi lune. A PATTAQUE DE CLERMONT, on s'empara de la lunette de la droite & l'on s'y logea ; on poufia le long de la rive gauche du canal une double fappe fur le chemin

couvert de la basse ville.

La 95. muit du 23. su 24. nous nous rendimes maitres du chemin couvert de la basse ville aux deux atraques, il nous en couta deux à trois cent hommes tant tués que blesses, & aux ennemis trenne à quarante hommes tués ou noiés & quarante prisoniers; A la GRANDE ATTAQUE on couronna le chemin couvert depuis l'angle saillant du bastion droit jusqu'au canal. A l'attaque de la gauche; on el logea dans le rerreplein du chemin couvert & on communiqua ce logement avec la sappe de la gauche dirigée le long du retranchement qui bordoit l'inondation.

La 10°. nuit, du 24. au 25. on etoit occupé à perfectionner les ravaux de la nuit precedente, & à former a La Drotte une troiseme parallelle, lorsqu'on s'aperceut que la basse ville etoit abandonnée; on ensonça sur le champ une poterne de la courrine à la gauche du canas, par laquelle l'on sur s'establir sur le ralus du vaste reranchement dans la basse ville, lequel nous procura une tranchée toute faite contre l'assiegé qui l'avoit abandonné; On communiqua a ce logement par la potre Roiale & le long des Batardeaux.

La 11s. muit, du 25, au 26. on travailla a etablir 19, pieces de Canon & 18. Mortiers für le retranchement de la baffe ville; ce travail für continué par ordre toute la nuit, quoique M. LE PRINCE DE HESSE-PRILIPSTHALL, Gouverneur eut fait arborer le drapeau

blanc à 9. heures du foir.

#### -## ( 8 ) \$##-

Le 26. su matin, la Capitulation fut fignée, la garnison obtint tous les honneurs de la guerre.

Le 29. sortie la Garnison & deffila devant le Roy; Elle etoit composée de quatre Bastallons Hollandois, dont trois Suisses, & quatre Compagnies de Cavallerie.









Siege de la Knoque,

commandé par

M. LE DUC DE BOUFFLERS,

en 1744.

La nuit du 28. nu 29. L'ouverture de la tranchée confissa en quelques boiaux qui communiquoient à deux batteries aux quelles on travailla tout de fuite. On ne sit cette Ce-B. remonie

#### 10 ) 🔐

remonie que pour authorifer le Commandant qui etoit M. DE LEWE, a se rendre dans une sorte de regle.

Aussi le 29, s midy, il demanda à capituler; on luy accorda tous les bonneurs de la guerre; il y avoit dans ce sort un detachement de la garnison d'Ypres d'environ soizante & quinze hommes.







u

Siege de Furnes,

commandé par

S. A. S. M. LE COMTE DE CLERMONT,

en 1744

Le 29. Juin, oe Prince investir Luy meme cette place.
Les reconnoissances durerent jusqu'au 7. Juillet, on determina deux attaques, la principale du coté des Dunes, & Pautre du coté d'Ypres.

La nuit du 7. au 8, on ouvrit la tranchée aux deux cotés; A l'ATTAQUE DES DUNES, on tira une parallelle dont la droite etoit B 2 a cent

#### -++\$ ( 12 ) \$++-

a cent toiles environ de l'avant chemin couvert, on communiqua a cette parallelle, à la droite par un feul boiau, & a la gauche par cinq zigzags; Tout ce travail se fit sans essuier un coup de fusil. A l'ATTAQUE d'YPRES on fit une parallelle dont la gauche n'etoit qu'a environ foixante & dix toifes du chemin couvert, on communiqua a cette parallelle, à la droite par trois, & a la gauche par deux grands zigzags; Le feu fut vif à cette attaque.

La 2de nuit, du 8. au 9. A l'ATTAQUE DES DUNES on pouffa trois sappes en avant de la parallelle, savoir une sur la capitale de la demi lune & une sur celle de chaque bastion. On travailla à l'etablissement de quatre batteries de canon & trois de mortier; le long de la parallelle. A l'ATTAQUE d'YPRES, on pouffa deux fappes en avant de la parallelle, favoir une fur la capitale de chaque bastion; on construisit trois batteries de canon & une de mortier, qui commencerent à tirer dés le matin; le feu de la place continua d'etre violent fur cette attaque.

La 3º, nuit, du 9, au 10. On porta à l'ATTAQUE DES DUNES les trois sappes jusqu'a quinze toises de l'avant chemin couvert: & on se logea a PATTAQUE d'YPRES sur les saillants du chemin couvert des deux bastions.

Le matin a 11. heures, le drapeau blanc fut arboré; le foir la capitulation fut fignée, & la Garnison obtint les honneurs de la guerre; elle etoit composée de trois bataillons Hollandois. M. LE COMTE DE SCHWARZEMBERG etoit Gouverneur de la place.



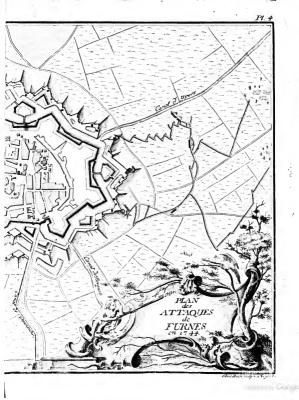



# **JOURNAL**

Sieges des Ville & Citadelle de Tournay,

commandés par

M. LE MARECHAL DE SAXE,

en 1745.

Le 26. Avril, M. le Marechal aiant fait faire une fausse Mons, rabattit le meme foir sur Tournay qu'il investit. Les Alliés penserent une champ à secourir cette place, &

pour

pour cet effet rassemblerent leurs troupes sous Bruxelles, & se

mirent en marche pour s'aprocher de nous.

La mit du 30. Avril au 1. May, On ouvrit la tranchée en deux endroirs: au Village d'Orck, & a la cenfe de Motte; on fit les deux bouts de la premiere parallelle avec leurs communications aux deux debouchés.

La tranchée fut commandée par un Lieutenant General aiant fous fes ordres, deux Marechaux de Camp & deux Brigadiers, huit baraillons, fept compagnies de grenadiers auxiliaires & tin

piquet de dragons.

La 2de nuit, du 1. au 2. On joignit les deux bouts de la premiere parallelle; on prolongea sa droite que l'on termina par une redoute; on fit deux nouvelles communications pareans du centre ou l'on etablit un nouveau depot.

La 3. muit, du 2. au 3. On deboucha de la gauche de la parallelle & Pon fit quarre branches de zigzags fur la corne des fept fontaines; a l'extremité du dernier zigzag, on etablit une

batterie de 4. mortiers.

LA 4°. mit, du 3. ou 4. On deboucha de la gauche par trois zigzags fur la Corne de Lille, & au centre par autant de zigzags dirigés sur l'intervale entre les deux cornes du front d'attaque; On construisit deux batteries de canon & deux de mortier au centre; & trois batteries de canon & deux de mortier a la gauche; Les ennemis firent une sortie de 1200. hommes qui furent repoussés avec perte.

La 5° nuit du 4 au 5. on prolongea de trois zigzags les detouchés de la droite & du centre; & de fix zigzags le debouché de la gauche. Une de nos bombes mit le feu au magafin à foin

de la ville.

La 6°. muit, du 5. au 6. On prolongea de cinq zigzags le

debouché de la gauche & de deux celui du centre.

La 7°. nuit, du 6, au 7. On communiqua les têtes des sappes par une ligne qui pinçoit le saillant droit; De la tête de la sapre de la gauche on commença une ligne qui tiroit sur le saillant gauche.

La 8°. nuit, du 7. au 8. On prolongea de droite & de gauche le travail de la nuit precedente, ce qui forma la feconde parallelle; Au centre on etablit des cavaliers pour plonger dans le chemin couvert;

convert ; & deux batteries de canon , l'une pour tirer fur la demi lune, & l'autre sur le demi bastion droit.

La 9º. muit, du 8. au 9. Nous nous rendimes maitres de la créte du chemin couvert de la partie de la droite, & nous le couronnames depuis l'angle faillant du centre jusqu'a celui de la droite; d'un angle a l'autre nous tirames aussi une ligne droite de communication ; Les affiegés firent jouer deux fougaffes au faillant de la droite, & dans le jour, ils en firent jouer une troisieme au faillant du centre.

L'armée des ennemis etant fort prés de nous, le Roy fit prendre les armes aux troupes qui se porterent sur le champ de bataille, a l'exception de 27. bataillons & 17. escadrons destinés a continuer les operations du siege sous la direction de M. le Marquis

de Brezé.

La 10°. nuit, da 9. au-10. On prolongea le boiau partant du centre de la seconde parallelle jusqu'a la capitale de la place d'armes rentrante de la gauche; & on couronna la branche gauche du faillant du centre.

La 11e. nuit, du 10. au 11. on se logea dans la place d'armes faillante de la droite; on fit la descente du fossé de la demi lune; & on prolongea le couronnement du centre jusqu'au faillant de la place d'armes rentrante de la gauche,

Dans le jour, se donna la bataille de Fontenov que nous

gagnames.

La 12º. muit, du 11. au 12. on prolongea le boiau de la gauche jusqu'au faillant gauche, ce qui acheva de former la troisieme parallelle; & on couronna le chemin couvert de la place d'armes rentrante de la gauche.

La 13º. muit, du 12. au 13. on couronna l'angle saillant de la gauche & on se logea dans la place d'armes de cet angle; on sit un pont sur le fosse de la demi lune vis à vis de la breche; nos batteries couperent la communication entre l'ouvrage à corne & la demi lune; on construisit une batterie pour battre le demi bastion gauche.

La 14e, nuit, du 13. au 14. La demi lune fut emportée & on s'y logea fur le champ; Le passage du fossé sur le demi bastion droit fut continué avec succès & poussé jusqu'au milieu de la largeur du dit fossé malgré la quantité prodigieuse de grenades que les

les ennemis jetterent continuellement; Le matin, la batterie pour battre en breche la face du demi baltion gauche commença à tirer, & on espera un bon succès pour la descente de son fosse & son espera un bon succès pour la descente de son fosse & son espera un bon succès pour la descente de son fosse fur l'arrondissement gauche pour detruire le feu du slanc opposé. Sur le soir, le Roy visita la tranchée, les affiegés firent un feu considerable pendant ce tenns la, sur tout d'une nouvelle batterie

qu'ils demasquerent.

La 15, mut, du 14. mu 15. le pont sur le fosse du demi baction droit sur entierement achevé; de même que la descene du foise au devant du demi bastion gauche, ou la contrescarpe sur renversee dans l'eau, on acheva la batterie sur l'arrondissement gauche; nous commençames une batterie de 5, pieces pour battre en breche le corps de la place, dans l'echappée entre la branche droite & le bastion blandinois; on perfectionna autant qu'il sur possible le logement de la demi lune & sa communication avec la rète des sappes, & on acheva les communication derriere les nouvelles batteries; Dans le jour, on commença a travailler au passige du fosse gauche; La batterie sur l'arrondissement gauche commença a tirer par 3, pieces de canon; notre pont de la droite sur sirer par 3, pieces de canon; notre pont de la droite su silegés.

La 16, muit, du 15. mu 16. nôtre pont de la droite continua d'etre maltraité par les bombes des affiegés, mais il fut toujours retabli promptement; Le travail de nôtre pont de la gauche fut pouffé jusqu'a prés de 6. de la breche; 6. mortiers furent etablis a la droite de la batterie qui battoit l'echapée du corps de la place entre la branche droite & la baftion blandinois; La batterie de canon commencée fur la gauche fut entamée; on elargit la troiféme parallelle & le couronnement pour faciliter l'entrée & les manoeuves de l'quivrage a corne; On travailla à agrandir la breche de

la gauche qui n'etoit pas encor pratiquable.

La 17<sup>c</sup>, nuit, du 16. se 17<sup>c</sup>, on fit reconnoitre le dedans de Fouvrage à come par deux compagnies de grenadiers qui y mon-terent par la breche du demi baftion droit; nos gens ne trouverent d'abord aucune refittance, mais comme ils etoient occupés a couper les palifiades qui etoient a la gorge du demi baftion, pour se mettre en état de marcher en avant, les affiegés qui s'etoient renfor-renfor-

-----

renforcés dans l'ouvrage, firent un feu si considerable sur nos Grandiers que l'on jugea à propos de leur ordonner de rentrer dans le debouché du pont; La batterie de 6. mortiers & de 2. pierriers sur la prolongation de la branche gauche commença à direr Jours le jour l'extremité de notre pont de la gauche n'étoit eloignée que de 7. a8. pieds de la breche ; La batterie dirigée sur l'echappée entre la branche droite & le battion blandionis commença à faire bréche.

La 18c. nuit, du 17. au 18. on fit toutes les dispositions necesfaires pour l'attaque de l'ouvrage à corne, & à 8, heures du matin, au fignal d'un coup de canon, feize compagnies de grenadiers monterent à l'affaut par les deux breches, avec tant d'ardeur & de vivacité, que l'ennemi aprés sa premiere décharge ne put tenir devant les nôtres; Aussitot les ingenieurs à la tête de 500. Trav. à la droite & autant à la gauche entrerent dans les demi bastions ou ceux dela droite se logerent sur le terreplein du rampart parallellement à la face, apuierent leur logement à la branche droite & par quelques zigzags fur le flanc gagnerent le rampart de la courtine le long duquel ils s'etendirent fur la gauche jusqu'au corps de garde de la porte; Les travailleurs de la gauche aiant rencontré plusieurs difficultés firent le meme travail sur la face, la branche & le flanc, mais ne purent s'etendre le long de la courtine, ainsi qu'avoient fait ceux de la droite; Les ouvriers de Roial artillerie ouvrirent fur le champ la porte de la demi lune & travaillerent auffitôt à dégagér les poutres & terres que l'ennemi avoit mifes à celles de l'ouvrage à corne; Les mineurs qui suivoient nos grenadiers parcoururent l'ouvrage & ne trouvérent point de fourneaux; Pendant l'etablissement du logement, les assiegés firent un feu considerable de la demi lune & du corps de la place.

La 19. muit, du 18. mu 19. le logement du baîtion gauche fut prolongé par la droite le long de la courrine jusqu'au corps de garde; On communiqua les logemens des deux baîtions par une ligne en avant du corps de garde; On ouvrit une marche en zigzags dans le terreplein du chemin couvert de la branche droite de l'ouvrage à corne, & cette marche fut portée jusqu'a la troifeme traverté; L'artillerie s'occupa à faire l'epaulement de trois batteries, dont une de canon fur la partie droite de la courrine, la seconde de 6. mortiers apuiant à la branche droite, & la roisseme de 6. mortiers apuiant à la branche gauche de la corne; L'artillerie augmenta

auffi de 2. pieces la batterie qui battoit en breche le corps de la place entre l'ouvrage à corne & le bastion blandinois; La communication fur les ponts de la demi lune & de l'ouvrage à corne fut

retablie affez pour y pouvoir faire paffer du canon.

La 20°, nuit, du 19. au 20. on deboucha par la droite & par la gauche dela sappe qui couvroit la porte, & apres avoir fait un crochet en se portant en avant, on forma un boiau qui de part & d'autre du chemin couvert de la demi lune, fut conduit parallellement à fon fommet, jusqu'au pied du rampart des deux branches de l'ouvrage à corne; Une dés nouvelles batteries de mortier commença à tirer; La batterie de 8, pieçes sur la partie droite de la courtine fut entierement achevée, mais on ne pût y faire entrer que 4. pieces pendant cette nuit; Les portes dela demi lune & de l'ouvrageà corne furent entierement demafquées & leurs ponts bien retablis; Dans le jour, nos deux nouvelles batteries de mor-

tier firent un feu continuel;

La 21°. mit, du 20. au 21. Nous couronnames la branche gauche de l'angle du chemin couvert; Nous nous logeames dans la place d'armes; Nous etablimes une communication entre les deux boiaux faits la nuit precedente; Nous prolongeames celuy de la droite jusqu'au pied du parapet de la branche droite de l'ouvrage à corne; Nous entrames dans l'epaisseur de ce parapet, d'ou nous decouvrimes fi bien la place d'armes rentrante du chemin couvert du bastion blandinois, que les affiegés eurent peine à s'y tenir; Nous prolongeames aussi le boiau de la gauche jusqu'au pied du parapet de la branche gauche; La marche en zigzags dans le terreplein du chemin couvert de la branche droite fut continuée & portée jusqu'a la traverse de la place d'armes rentrante; La batterie de canon sur la courtine sur complettée de ses pieces; on etablit à l'extremité du boiau de la droite une batterie de 2. pieces pour rompre le pont de la demi lune, & interdire sa communication avec la place. Vers les 4, heures du soir M. LE BARON DORTH, Gouverneur, fit arborer le drapeau blanc, les ôtages furent envoiés de part & d'autre, mais les propositions n'aiant point eté acceptées, on se renvoia les ôtages & on recommença les hostillités.

La 22e. muit, du 21. au 22. on se logea dans la place d'armes rentrante du chemin couvert entre la branche droite & le bastion blanblandinois, & Pon travailla à y construire une batterie pour ruiner let desfiense de ce bastion; Dans le jour nous preparames les bois & fascines necessaires pour la construction du pont de la brêche droite qui avoit eté considerablement agrandie par la batterie de 8, pieces qui etoit sur la courrine de l'ouvrage à corne. A 23, heures apres midy, le Gouverneur sit replanter le drapeau blanc sur la sur la construire de l'ouvrage apres midy, le Gouverneur sit replanter le drapeau blanc sur la sur la construire de l'ouvrage de corne.

brêche & on se renvoia de nouveaux ôtages;

Le 23. au matin, la capitulation fut signée; Le Gouverneur s'engagea de nous remettre une porte le 24. a la pointe du jour, & que toutes les troupes seroient entrées dans la citadelle, le même jour à 2. heures preçises apres midy; On convint de quelques arrangements par rapport à l'artillerie, les munitions de guerre, & les blessés que l'on laisseroit dans la ville; Nous promimes de ne point attaquér la citadelle par l'esplanade ny par les deux parties du rampart attenantes, la citadelle s'engagea par contre de ne point tirer fur la ville sous aucun pretexte; pour cet effet il fut reglé que nous tirerions entre la ville & la citadelle une ligne qui seroit gardée par nos troupes; On convint aussi que le Paté St. Martin seroit neutre, ainsi qu'il l'avoit été dans le dernier siege en 1709. Le Roy accorda une suspension d'armes de 8. jours pour donner le tems de revenir à un courier que le Baron d'Orth eut la permission d'envoier aux Etats Generaux ses maitres pour recevoir leurs ordres par raport à la deffense de la citadelle.

Le 24. nous primes possession dans la citadelle, & nos troupes entrerent dans la ville; Le Roy visita les travaux qui avoient eté fait depuis

qu'il avoit été a la tranchée.

Le 25. Nous relevames les breches, & nous comblames nos travaux qui se trouverent monter a 7000. t.

## 

L E 29. On commença les preparatifs pour le fiege de la citadelle, en cas que la reponce des Etats Generaux ne fut pas conforme aux bonnes intentions du Roy.

Le 31. au Joir, le Baron d'Orth aiant reçu ordre de ses maitres

### -₩\$ ( 20 ) <del>}</del>

de se dessendre dans la citadelle, il en sit part tout de suite à M. le Marechal de Saxe,

La nuit du 31. May au 1. Juin, La tranchée fut ouverte devant la citadelle: Nous fimes dans le fossé en avant de la porte St. Martin, trois branches de zigzags; Du faillant de la place d'armes rentrante du chemin couvert au devant dela branche gauche de la corne St. Martin nous tirames une petite ligne droite, qui prolongée auroit abouti a l'epaule du Paté S. Martin; Du faillant du chemin couvert de la demi lune de la corne St. Martin on tira une grande ligne qui deborda le bastion droit du front d'attaque; Cette ligne fut terminée par une redoute ; Dans le jour on de masqua une batterie de 6. pieces de canon placée dans le tenaillon dela branche gauche de la corne S'. Martin, 32. mortiers rangés le long du chemin couvert de cette branche commencerent auffi à tirer, ainsi que 8. autres placés dans la lunette de Luquet à la rive droite du haut Escaut, & 20. autres distribués en deux batteries fituées à la rive gauche, la premiere à environ 100, toifes au dessus de la porte de Valenciennes , la seconde à 100. toises plus haut & prés du bord de l'inondation. La tranchée fut commandée par une Marechal de Camp.

La 2de, muit, du I. au 2. Nous fimes dans le fossé une quatrieme branche de zigzag, dont l'extremité apuioit à la contrescarpe; De l'angle faillant du chemin couvert de la corne gauche nous etablimes une nouvelle communication à la grande parallelle; Nous fimes les epaulemens de deux batteries de 10, mortiers chacune & d'une de 6, canons a la droite de cette parallelle; & de deux batteries de canon de 8. pieces chacune à la gauche; Nous conftruisimes une batterie de 8. pieces de canon à l'extremité de la demi parallelle faite la nuit precedente; Nos mortiers firent un feu tres vif & causerent beaucoup de desordre chez les assiegés qui firent fortir de la citadelle par la porte du secours 150, chevaux de

eavaliers & les abandonnerent fur les glacis,

La 3c. du 2. au 3. Nous fimes dans le fosse un cinquieme zigzag appliant au vieux mur de la ville; A l'extremité du quatrieme le mineur perça la contrescarpe pour la fouiller & êventer les mines des affiegés; Nous etablimes de nouvelles communications derriere les batteries construites dans la grande parallelle ; Nous plaçames sur la branche gauche de la corne St. Martin, 2, mortiers

## -## ( 21 ) \$##-

pour des bombes de cinq cent; Et nous augmentames de 6. mortiers la batterie la plus prés de la porte de Valenciennes à la rive

gauche du haut Escaut.

Lo 4º, muir, du 3. au 4. On forma dans le fosse un fixieme zigzag qui apuioir à la contrescarpe, dans la quelle le mineur continua de fouiller; A le pointe du jour les affiegés firent une fortie de 800, hommes avec des travailleurs, dans le dessein de combler nos travaux, mais ils furent repoussés avec vigueur, & obligés de se retirer en desordre;

La 5°, muit, du 4, su 5, le mineur continua de fouiller la conrefcarpe, & fe trouva être deja à 8. t. de longueur du revétement. La redoute qui apuioit la droite de la parallelle fut entierement palifiadée dans le fond du fosse, & nos troupes s'y trouverent trés en surteté. Le santin toutes nos batteries de canon com-

mencerent à tirer avec les dernieres batteries de mortier;

La 6°, mair, du 5, au 6. les affiegés reunirent tout leur feu fur les zigzags dans le fossé, & firent une sortie de leurs traverses vers minuit pour se jetter sur nos zigzags & nous les faires abandonner, mais nos grenadiers les obligerent de se retirer presque aussi so qu'ils et qu'ils se furent presentes; Dans le jour nos batteries commencerent à detruire les destenses du front d'attaque; Le soir, nos mineurs firent sauter deux mines pour renverser la contréscape dans le sosse, & mos troupes se logerent tout de suite dans la rampe de cette contrescarpe renverse, pour pouvoir ensuite s'estendre sur le terreplein du chemin couvert.

La 7: muit, du 6. su 7. Nos fappeurs prolongerent le quatrieme zigzag dans le folfé jusqu'a l'espaule gauche de la place d'asmes du chemin couvert de tirérent delà un autre zigzag en retour fur la contréfcarpe, nos canoniers baifferent leurs tembrafures dans le demi tenaillon & exhaufferent leur plater forme pour pouvoir battre jusqu'au pied des revêtemens; Nous fimes une traverte en

diagonale dans la redoute dela droite,

La 8°. muit , du 7. mu 8. à l'extremité du travail de la nuit precedente, on éleva le point qui vioite la premiere traverfe dans le fosse, pour pouvoir en déloger les ennemis ; on etablit une batterie de pierriers dans le dernier zigzag dans le fosse ; Fers les z. beutes du matir, les assiegés firent une fortie de 300. hommes sur la tête de nos sappes dans le fosse & dans le chemin couvert, mais nos

as ed & Good

nos grenadiers les repoufférent avant qu'ils eussement de le tems de faire leur décharge, ils perdirent une vintaine d'hommes & eurent beaucoup de blesses, le matin ils demanderent à les retirer, ce

qu'on leur accorda.

La 95, muis, du 8, au 9, on prolongea la gauche de la demi parallelle faite la premiere nuir, jusqu'a la penulitéme rour du vieux mur de la ville; on etablit dans cette prolongarion une batterie de 7, piéçes dont deux fe trouvoient dans le foffé, deux fur le chemin couvert. & trois fur le glacis, on confuriit deux batteries, l'une de 2, piéçes & l'autre de 3, à la tête des travaux faits la nuit precedente fur le chemin couvert; de l'epaule gauche de la placé d'armes de ce chemin couvert on pouffa un nouveau boiau en rétour fur la contréfearpe, & paralléllement au dernier; du fixieme zigzag dans le foffé, on pouffa un autre boiau en avant qui alla aufi s'apulter à la contréfearpe; Le mineur s'attacha derechef pour renverfer la partie dela contréfearpe entre les têtes de nos fappes dans le foffé & fur le chemin couvert.

La 10°, mait, du 9, au 10. Nos mineurs renverseren le mint dela contréscarpe qui etoit entre les têtes de nos sappes ; ils renverserent aussi la partie de la contréscarpe ou s'apuioit le boiau fait la nuit precedente sur le chemin couvert; & on continua ce boiau dans le fosse jusqu'au vieux mur de la ville; à l'extremité de ce travail on etablit 2, pierriers; Nos mineurs continuerent aussi à face droite de la place d'armes rentrante, & le logement sur prolongé de 25, toises au dela de son angle; du couronnement on tira une grande ligne vers l'epaule droite du Pasé S. Marrin, & delà par une autre ligne on communication à la première demi parallelle; Nous donnames une communication à nos troupes par le sosse les des corne, a sin d'oter l'inconvenient qu'il y avoit à faire tour passer par la branche le long de laquelle l'artillerie manoeuvroit continuellement.

La II. nuit, du 10. au 11. de l'epaule gauche de la place d'armes fur le chemin couvert, on tira à droite une seconde demi

parallelle.

La 12°, nuit, du 11. au 12. Nos mineurs firent trois puits le long de la derniere demi parallelle, pour fouiller le terreia & affurer les batteries qu'on devoit y etablir.

Ls 13. muir, du 12. au 13. on fit dans le foffe quarre nouvelles branches de zigzags, & crois autres fur le terreplein du chemin couvert; nos mineurs continuerent à fouiller les endrois critiques; Les affiegés firent un feu trés violent qui incommoda beaucoup nos travailleurs :

La 14', muii, du 13, mu 14, on communiqua les têtes des fappes du foffé & du terreplein du chemin couvert; on conftruifit dans la feconde demi parallelle deux batteries de 6. pieces chacune & une de 6. mortiers. Dans le jour celle de mortier commença deja tirer; Le Baron d'Orth eant combé malade, le Roy luy permit de fortir dela citadelle & venir loger dans la ville; Le Baron De Brackel prit alors feul le commandement & la direction des operations necefaires pour la deffense de la place.

La 15°, muit ; du 14, su 15, de la téte de nôtre fappe dans le foffe, on poulfa fur la droite deux petits bolaux en avant contre la contrelcarpe; Les affiegés firent jouer deux fougaffes fuccessivement & sans aucun ester; La nouvelle rampe du fosse successivement achevée & le mineur s'y atracha; le seu de la mousqueterie des affiegés su tres vis, mais celuy de leurs pierriers & morters commença à diminuer; Dés le massin, les 12, pieces de canon en batterie dans la seconde demy parallelle commencerent à agrandir la breche.

La 16°, mit du 15, 4416, on poussa dans le sosse un autre boiau sur la gauche contre l'escarpe; Les mineurs surent bien établis le long du mur de la contrescarpe & se trouvérent de ja fort prés du terreplein de la citadelle. Une batterie de 4, mortiers sur etablie à la tête des happes sur le chemin couvert; Les ennemis ne firent point de seu de leur mousqueterie, ils se contenterent de jetter quelques bombes, & quelques seux d'artisse.

La ½7°, nuit, du 16. su 17. Nous trames en avant de la éte de notre fappe fur le chemin couvert, une ligne qui en occupoir toute la largeur; Les affiegés firent jouer une troifieme fougalfe fous la contrefcarpe, à l'endroit ou deux de nos mineurs avoient eté attachés la veille, ces deux mineurs & quelques travailleurs furent enterrés; Sur le champ on deblaia les terres pour rattacher les mineurs au vif du mur;

La 18c. muit, du 17. au 18. Nous tirames en avant de la téte de notre sappe dans le fossé une ligne qui en occupa toute la largeur;

largeur; Sur les 10. heures du matin, les affiegés firent jouer en avant de leur traverse une fougasse du coté de l'escarpe, qui nous enterra trois foldats, apres quoy nos grenadiers s'etant jettés fans qu'on put les retenir, dans cette traverse pour poursuivre les ennemis, ceux cy firent fauter la contréscarpe jusqu'auprés du debouché de leur gallerie, nous cûmes 25. grenadiers tués ou blesses; Nous retablimes fur le champ nos logemens & couronnames ces deux entonnoirs.

La 19c. nuit, du 18. au 19. le mineur s'atacha pour aller chercher la gallerie d'envelope à l'entonnoir de la droite; nous formames des cavaliers pour plonger dans le fosse; la brêche étant de 20. toiles on resolut de s'emparer du chemin couvert, on fit pour cet effet les dispositions necessaires, les assiegés s'en apercurent & voulant eviter l'affaut que nous leur preparions, le Commandant fit planter le drapeau blanc fur la brêche & les otages furent envoiés de part & d'autre; Toutes les batteries de la citadelle etoient demontées, les puits etoient infectés & la poudre commençoit à y manquér.

Le 20. la Capitulation fut signée; il fut arreté que la garnison ne porteroit point les armes contre le Roy ou ses Alliés jusques au I. Janvier 1747. & ne feroit jusqu'a ce tems la aucune fonction militaire, de quelque nature que ce put être, pas meme de garnison dans les places les plus reculées de la frontiere; que les officiers ou foldats de cette garnison ne pourroient pareillement avant ce tems être incorporés dans d'autres corps ny passer à aucun fervice êtrangér; Par raport au reste, la garnison obtint les honneurs de la guerre, excepté qu'elle n'eut point de chariots couverts; le soir nous primes possession de la porte Roiale.

Le 25. fortit la garnifon ; elle etoit compofée de 11. bataillons hollandois dont trois Suisses, & de 3. escadrons de cavalerie demontés ; Le tout ne faisoit que 5000. hommes de 9000. hommes

qu'ils etoient avant le siege.







# JOURNAL!

Siege d'Oudenarde,

commandé par

M. LE COMTE DE LÖWENDAL,

en 1745.

E 16. Juillet, la place fut investie par un corps de 22. bataillons & 3. escadrons detachés de la grande armée qui n'etoit alors qu'a quatre lieues de là.

La nuit du 18. au 19. on ouvrit la tranchée à environ fept cent toifes en avant du Bastion de Bruxelles; on fit une parallélle à cent D toifes

toiles de l'avant chemin couvert, dont la droite fut apuiée à l'inondation du bas Escaut & la gauche au village de Leupeghem; on communiqua à cette parallelle par neuf grands zigzags; on construisit sur la hauteur à droite & à gauche de la queue de la tranchée sept batteries pour y placer trente trois piéces de canon dont 19, de vint quatre livres de bale, 4. de douze, & 10. de huit; Dés le matin, la batterie la plus à la gauche commenca à tirér. Les affiegés firent toute la nuit le feu le plus vif tant de mousquéterie que de leurs canons & mortiers; La tranchée fut commandée par un Marechal de Camp, aiant sous ses ordres deux Brigadiers, deux bataillons, & deux compagnies de grenadiers auxiliaires.

La 2de, muit du 19. su 20. on deboucha du centre de la parallélle par deux sappes: celle de la droite fut dirigée sur la lunétte réverue en avant de la courrine entre les bastions de Bruxelles & de Sion, & celle de la gauche le fut sur la capitale du bastion de Bruxelles; Ces deux sappes de six zigzags chacune surent portées jusquau pied du glacis de l'avant chemin couvert; Les six autres batteries établies la veille commencerent à tirér; on en etablit une nouvelle de 8. mortiers à la droite de la parallelle; Dans le jour on commença la communication entre les deux sappes;

La 3º. muit, du 20. au 21. on acheva la communication entre les deux sappes & on prolongea cette ligne de droite & de gauche, ce qui forma la feconde parallélle; à la gauche, on se porta en pleine sappe sur le bord de l'avant fosse du bastion de Bruxelles, ou l'on commença à jettér dés fascines pour y établir un pont ; On construisit deux batteries à la gauche de la premiere parallélle, l'une de 6. pieces & l'autre de 4. mortiers. Vers les 6. heures du soir M. DE MAKHUO, Gouverneur fit arborer le drapeau blanc & les ôtages furent envoiés tout de suite.

Le 22. la capitulation fut fignée, on convint que la garnison seroit prisonniere de guerre. & conduite dans telle place qu'il plairoit au Roy. Le foir, nous primes possession de sa porce de

Tournay.

Le 25. la garnison défila devant le Roy avec armes jusqu'a la barrière ou elle les mit bas, & delà fut conduite à Tournay. Elle etoit composée de 1070. Fantassins dont 150. Autrichiens, 320. Anglois, & 600. Hollandois; de 30. houssards & de 20. canoniers.



## **JOURNAL**

du

# Siege de Dendermonde,

commandé par

## M. LE DUC D'HARCOURT,

en 1745.

E 5. Aouß, l'investiture se fit par un corps detaché de la grande armée qui cimpoit alors à Alost; Quelques ballandres chargées de troupes Anglosses, Hannovriennes & Hollandoises aint voulu se jetter dans la place, trois de ces bâtimens ou se trouverent 180. Hollandois furent pris, les autres se retirerent à Anvers.

Le 8. La grande armée êtendit sa gauche jusqu'a la ville, le dos apuié à la Dendre; on établit sur le haut Escaut deux ponts de pontons & l'on fit camper cinq regiments de l'autre côté de certe rivière.

Le mit du 8, au 9, on éleva sur le bord de l'inondation une batterie de 4, canons pour battere la redoute la plus avancée sur la chausse de Malines, & sans en attendre l'esset, cinquante grenadiers marchérent avant le jour à cette redoute s'y logerent & y prirent un fergent & douze hommes qui la gardoient; on travailla rout de suite à couper la digue à la droite de la chausse pour saire écouler les eaux dans le bas Escaut; Dés le jour le seu des affiégés sur la redoute emportée sur vis, continuel, & bien dirigé, mais nos grenadiers se couvrirent derriere le fort à machecouli au milieu. de la rédoute.

La tranchée fut montée par un Marechal de Camp, aiant sous luy un Brigadier, deux baraillons, & quatre compagnies de gre-

nadiers auxiliaires.

La nuit du 9, au 10. on élargit la première faignée & on en ten te feconde, par le moien de laquelle l'inondation qui étoit enoor de trois piéds baiffà de quatorze pouces, & la chauffée de Malines qui étoit couverre fut entierement dégagée; On s'avança auffi de l'autre côté de l'Efcaur jusqu'a une éclufe dont les vannes aiant eté levées, il en forrit beaucoup d'eau qui fe perdit dans les écoulements d'en bas; on établit à la droite du chemin d'Aloft le long du ruiffeau de Wirbeck deux batteries l'une de 6. pieces & l'autre de 4 morriers. Le feu de la place fut encor confiderable.

La nuit du 10. au 11. On fit une ouverture à la chaussée de Malines, par ou l'inondation sécoula avec une telle rapidité qu'il ne resta plus qu'un pied d'eau. Le seu de la place se rasentie

beaucoup.

Li muit du 11. su 12. l'inondation etant encor dimintée, enforre qu'une partie du retrein etoit à fec, on ouvrit la tranchée à la droite de la chauffée de Bruxelles, à environ 300. Toifes de la contréfearpe; on tira entre cette chauffée & celle de Malines une parallélle un peu en avant du bord de l'inondation écoulée; Dans le jour, on éleva à la droite une batterie de 4 canons pour battre la feconde redoute fur la chauffée de Malines, qui fut totut de fuite abandonnée par les ennemis; nous poulfames un boiau jusqu'a

## -## ( 29 ) 2+4-

cette redoute pour nous y établir; on conftruisse au centre deux batteries de canon pour battre les ouvrages avancés de la porte de Bruxelles; On poussa à la gauche un boiau pour déborder & s'aprocher de la première rédoute sur la chausse de Bruxelles. Sur les s, heures du pièr le Gouverneur sit plantér deux drapeaux blants; l'un sur la porte de Brusselles, l'autre sur celle de Malines.

L 13. La capitulation fut fignée, élle fut conforme à célle de Tournay, la Garnifon s'engagea de ne faire aucun fervice militaire jusqu'au 1. Janv. 1747.

Le 14. La garnison sortie avec les honneurs de la guerre, elle etoit composée d'un bataillon Autrichien & d'un Hollandois.





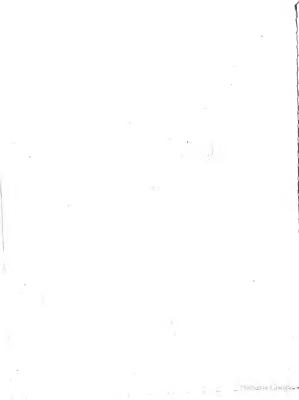



# **JOURNAL**

Siege d'Ostende,

commandé par

M. LE COMTE DE LÖWENDAL,

en 1745.

L 6. Aois l'Armée deltinée à faire ce fiege se partagea en trois corps; M. le Comte de la Marck avec deux brigades d'infanterie & trois escadrons de dragons marcha du côté dés dunes de Lismoris; M. le Marquis de Contades avec huit bataillons se porta du côté de de

de Marienkirch, dont il s'empara, ainfi que du fort Albert abandonné par les ennemis à fon aproche; & M. le Comte de Löwendal resta avec deux brigades d'infanterie à Oudenbourg pour aten-

dre fon artillerie.

Le 7. M. de Löwendal aiant eu avis qu'il etoit parti l'Oftende un detachement de 45. hommes pour couper une digué entre cette ville & le pont d'Oudenbourg, fit marcher fur le champ deux compagnies de grénadiers qui aiant atreint le détachement ennemi, l'atraquérent avec tant de vigueur qu'il en refta 12. fur la place & 16. furent faits prifonniers; Pendant ce tems la, M. de Löwendal s'aprocha du fort. Plaffenthal, & fit fommer le Commandant de le rendre prifonnier de guerre; celuy cy aiant vû les dispositions que nous faitions pour le forçér, obeit aprés nous avoir tiré une vintaine de coups de canon; nous trouvames dans ce fort, foixante-douze foldas & trois Officiers.

L 8. M. de Löwendal quitta Oudenbrock pour se rendre à Marienckerg; l'armée campa dans la plaine, & on sit voiturer au camp, de l'eau douce & de la petite biérre pour distribuer aux soldars

pendant le siège.

L 9. Nous fumes entierement maitres des dunes jusqu'a Oftende; cinq vaisseaux Anglois qui cotoïoient la côte, lachérent quelques bordées de canon sur nos troupes, mais sans succés.

Le 10. on construist des râdeaux pour y placér des batteries dans l'inondation; L'eau douce ne fur plus une difficulté pour le siège, on trouva apres avoir creuse des sources tres bonnes en dif-

ferens endroits du Camp.

L 11. M. de Lowendal aiant fû à tems qu'il étoit forti de Nieuport un détachement de 160. h. pour aller faire des coupures à la rive droite du canal de Bruges, afin de fubmergér les chemins par ou paffoient nos convois, fit marcher fur le champ trois compagnies de grenadiers qui repoufférent avec vivacité ce detachement ennemi; nous fimes tout de fuite des ouverrures à la rive gauche de ce canal, vis à vis des eclufes, pour amirer les eaux de ce côté là.

Le 12. On aprovisionna le Dépôt, & on le rétrancha.

La nuit du 13, au 14. On ouvrit la tranchée en avant de la porte de Nieuport; on fit une demi parallelle à 300, toifes de l'avant chemin couvert; on communiqua à cette parallélle par un feul boiau; boiau; Les affiegés firent un feu considerable de mousqueterie; de canon, & de mortier.

La tranchée fut montée par un Marechal de Camp, aiant fous luy un Brigadier avec deux bataillons & deux compagnies de gre-

nadiers auxiliaires.

La 2de nuit, du 14. au 15. on fit une seconde demi parallélle à 120. toises dés premières pallissades; on communiqua aussi d'une parallélle à l'autre par un seul boiau; on persectionna les ouvrages de la nuit precedente.

La 3e. nuit, du 15. au 16. on disposa tous les travaux relatifs aux batteries que l'on vouloit établir en avant & sous la protection

de la seconde parallélle.

La 4º, nuit, du 16. au 17. on fit les épaulements de fept batteries, dont une en avant de la gauche, cinq en avant du centre,

& une à la droite ; les affiegés redoublérent leur feu.

La 5. muit, du 17. au 18. les batteries reçurent leurs pieces, & dés le matin on tira avec 28. canons & 24. mortiers ; La garnifon tenta une petite fortie qui n'eut point d'effet; On conftruifit à la pointe des dunes de Lismoris deux batteries de canon & deux de mortier, pour battre l'entrée du port.

Lo 6: mii; du 18. au 19. on forma dans les dunes en avant de la batterie de la gauche, un cavalier pour plonger dans l'avant chemin couvert; nos batteries eurent tout le fuccés possible; le feu des affiegés commença à se ralentir; Une batterie de mortier à la pointe des dunes de Lismoris coula à fond un vaisseau chargé des chevaux de la garnison que le Gouverneur vouloit sauver.

La 7: muit, du 19. m 20. nos fappeurs debouchérent fur la guache & fe portérent par rois zigzags jusqu'a 50. toifes de l'avant chemin couvert. & delà tirérent une troiféme demi parallélle dont la droite fut apuiée à la lunére de Nieuport, & la gauche fut retminée par un cavalier qui plongeoit dans l'avant chemin couvert, ce qui le fic abandonner tout de fuite par l'ennemi; au deuzieme zigzag de communication om établis une batterie de 4, mortiers.

La 8°. nuit, du 20. au 21. on construisit deux batteries de canon à la droite de la troisiéme parallélle, & une à la gauche; nous aprochâmes par deux zigzags jusqu'à 40. toises du saillant du

chemin couvert du bastion gauche,

La 9°, nuit, du 21. au 22. par un nouveau zigzag ajouté aux de la nuit precedente, on porta la sappe de la gauche jusqu'au saillant du chemin couvert.

La 10°. muit, du 22. au 23. Nous attaquâmes le chemin couvert dans le faillain de la gauche; les afflégés animés par la prefence de leur Gouverneur, ne le retireren qu'apres une vive & longue refishance; la perte des deux còtés su considerable, la nôtre surpsis la leur; Le matin M.LE COMTE DE CHANCLOS sit arborer le drapeau blanc & les ôtrages furent envoiés de part & d'autre.

Le 24, au matin, les articles de la capitulation furent reglés; la garnison obtint tous les honneurs de la guerre, & devoit être escortée jusqu'a S'. Guilain; à 4, heures aprés midy, la porte de

Gand nous fut remife.

L 27. Sortit la garnison; elle consistoit en cinq bataillons Anglois, un bataillon Hollandois, deux compagnies Autrichiennes, & deux cent & neus canoniérs.





# $\underset{\scriptscriptstyle du}{JOURNAL}$

## Siege de Nieuport,

commandé par

M. LE COMTE DE LÖWENDAL,

en 1745.

E 28. Aoit, Quelques compagnies de grenadiers, & quelques piquets de d'agons occupérent les avenues de cette place.

L 30. le refte des rroupes deftinées pour le fiege arrivs; M. de Lowendal fur reconnoirre la place, & determina deux atraques; la principale à la droite de l'inondation du Wirwout, l'autre à la gauche de cette inondation.

E 2

La nuit du 31. Août au 1. Septembre, on ouvrir la tranchée aux deux attaques; on fit a LA DROTTE une parallélle à laquelle on communiqua par rois grands zigzags; de la gauche de cette parallélle on pouffaun grand boiau fur la droite. A LA GAUCHE, on tira une demi parallélle, à laquelle on communiqua par fix zigzags; à la gauche ce cette parallèlle on établit une batterie de canon & une autre de mortier pour battre le fort Wirwout, & on construisit une seconde batterie de mortier à la gauche du quatrieme zigzag que l'on prolongea pour cet effet.

La grande attaque fut commandée par un Marechal de Camp,

& celle du Fort par un Colonel.

La 2<sup>de</sup>, muit, du 1, su 2, A LA DROTTE on tira une feconde parallélle à l'extremité du travail de la nuit precédente; on commença à travailler aux batteries que l'on vouloit établir en avant, & fous la protection de cette parallélle. A LA GAUCHE on deboucha de la droite de la demi parallélle & l'on poussa un boiau sur la gauche.

La 3°. nuit, du 2. au 3. A LA DROITE on mit dix huit pieçes de canon & vint deux mortiers en batteries; A LA GAUCHE on s'a-

procha du fort Wirwout par fept branches de zigzags.

ZA 45. muit. du 3. nu 4. A. A. DROITE, on déboucha en trois endroits de la feconde parallélle: à la gauche par cinq zigzags; au centre par deux; & à la droite par trois. A LA GAUCHE, le fort Wirwout aiant été abandonné, nous nous en emparames & la communication fut établie tout de fuite.

La 5°. mui, du 4, au 5. A LA GAUCHE, nous pouffames une appe débout avec des traverfes fur le fort de l'Eclufe, 8° au bout de ce travail nous fimes un crochet; on travailla à l'etabliffement d'une batterie de 5. canons, 8° d'une autre de 4, mortiers fur le chemin couvert du fort de Wirwout, pour battre celuy de l'Eclufe.

Le 5. au matin M. DE GIPSON Gouverneur, sit battre la chamade, & planter le drapeau blanc sur le fort de l'Ecluse. Il se rendie pri-

sonnier de guerre avec sa garnison.

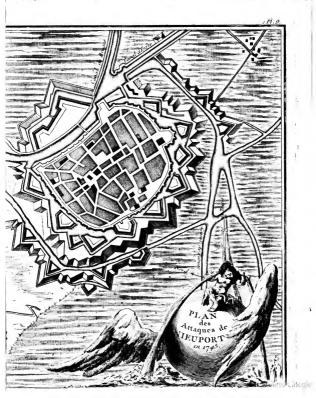

-048 ( 37 ) 340-



# **JOURNAL**

du

Siege d'Ath,

commandé par

M. LE COMTE DE CLERMONT-GALLERANDE,

en 1745.

L 26. Septembre au foir, cette place fut entièrement investie Latat par l'ancien corps de M. de Clermont-Gallerande, que par le renfort qu'il reçut de la grande armée; le rout consistoit en trente & un bataillons, vint huit éscadrons de cavalerie, cinq escadrons de dragons, & les grassins.

La muit du 1. au 2. Octobre, on commença quelques travaux fur la hauteur à la gauche de la haute Dendre, pour attirer

de ce côté là l'attention des affiegés.

La muit du 2, au 3, on ouvrit la tranchée à la droite de la haute Dendre; on fit une parallélle dont la gauche fit a puice à cette rivierre & la droite au ruiffeau; on communiqua à cette parallélle, à la gauche par trois zigzags, & à la droite par un feul boiau; La tranchée fut commandée par un Marechal de Camp avec un Brigardier,

La 2ª muit du 3, au 4. A LA DROITE de la Dendre, on debeucha en deux endrois de la parallélle, à droite fuir la capitale de la demi lune des côfires, & à gauche fur la capitale du tenaillon droit de la demi lune voisine. A LA GAUCHE de la Dendre, on ajouta quelques boiaux au travail de la penuliéme nuit, & on établit fur la haureur deux batteries de canon pour battre â rico-

chet le front d'attaque.

La 3°. nuit, du 4. au 5. A LA DROITE on travailla à l'établissement de trois batteries de canon & une de mortier à la droite de la parallélle & à celuy de deux batteries de canon & une de mortier en avant de la gauche. A LA GAUCHE, on établit une batterie de mortier entre les deux de canons construites la nuit précedente.

La 4º. nuit, du 5. au 6. on poussa les deux sappes jusqu'aux saillants du chemin couvert; les batteries construites la nuit pre-

cedente reçurent leurs piéces & commençérent à tirer.

La 5c. muit, du 6. mu 7. on comménça la feconde parallélle entre les têtes des fappes; à la droite on travailla à la defeente & au paffage du fossé de la lunétre sur la capitale de la demi lune; à la gauche, on commença le couronnement du saillant du chemin couvert du tenaillon droit, & on êleva un cavalier pour plonger dans les plaçes d'armes; Il se mit quelque desordre parmi nos travailleurs sur un bruit repandu que le terrein etoit miné, mais revenus de cette terreur panique, ils se rassemblérent peu de tems aprés.

Dans le jour M. le Duc de Cumberland aiant parû vouloir fecourir cette place, M. le Marechal de Saxe fit les dispositions

necessaires pour l'en empecher.

La 6°. muit, du 7. mu 8. on joignit les extremités dela seconde parallélle;

### -#\$ ( 39 ) \$++-

parallélle; à la droite on perfectionna le pont de facines; & à la gauche on acheva le couronnement. Le matin, M. de Clermont-Gallerande aiant fait fommer le Commandant de fe rendre, les hoftillités ceffèrent, mais celuy cy aiant rejétré les propofitions qu'on luy failoit, les fignaux de recommençer furent donnés de part & d'autre à trois heures apres midy; nous fimes battre le rappel deux fois dans la tranchée & les afflégés y repondirent par une decharge generale de tous leurs canons.

LA 75. muit, du 8. mu 9. les affiegés abandonnérent le chemin couvert; s'écant retirés aufii de la lunette en avant de la demi lune des Coffres, nous nous y logeames fur le champ; A onze heures du matin M. LE COMTE DE WURMBRAND GOUVERNEUR fit arborer le drapeau blanc fur le baftion gauche; la garnifo obbint cous les

honneurs de la guerre.

Le 11. la garnifon fortit, & prit la route de Bruxelles; elle etoit compolée de 1200. hommes tant Autrichiens, qu'Anglois & Hollandois.



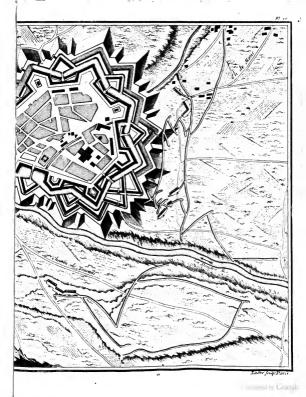



Siege de Bruxelles,

commandé par

M. LE MARECHAL DE SAXE,

en 1746.

L 28. Janvier, toutes les troupes destinées à faire ce siège partirent de leurs quartiers pour se porter sur la Senne au dessius & au dessous de cette place; La pluspart cantonnérent ce jour la dans les villes & villages voisins de la Dendre & ne se rendirent que le lendemain aux pôstes qui leur avoient été marqués. Le 29. & Les fuivants, on s'empara de tous les pôftes occupés par les Ennemis fur le canal de Wilworde; on ocupa Malines, & Louvain; & l'on prit dans Wilworde un detachement de deux

cent cinquante hommes qui le gardoit.

La nuit du 7, au 8. Ferrier, on ouvrit la tranchée vis à vis l'ouvrage à corne de Sckarbeck: on fit une parallélle à cent toifes dés faillants de cet ouvrage; on communiqua à cette parallélle par un grand boiau à la gauche & par fept branches de zigzags à la droite. La tranchée fut montée par un Maréchal de Camp aiant fous fes ordres huit bataillons & huit piquets de dragons.

La 2<sup>de</sup>. muit, du 8. au 9. on fit la feconde parallélle à fappe volante; on communique à cette parallélle par un boiau à la

droite de la chaussée.

La 3<sup>e</sup>. nuit, du 9. au 10. on prolongea de droite & de gauche la seconde parallélle; & on établit une batterie de canon

en avant du centre qui commença à tirer le matin.

La 45. nuit, du 10. au 11. on fit une nouvelle communication fur la gauche à la seconde parallélle; on se porra au centre par deux zigzags jusqu'a quarante toises du saillant du centre; on s'aprocha à drotte jusqu'a vint-cinq toises du saillant droit.

La 5°, muit, du 11. «u 12. on ouvrit un nouveau debouché à la gauche & l'on s'y porta par deux zigzags jusqu'a vingr-cinq toites du faillant gauche; on prolongea d'un zigzag le debouché du centre; nos travailleurs aiant été interrompus par deux petites forties que les ennemis firent fur la tête de notre fappe du centre, & par la quantité de grénades qu'ils jeuérent fur celle de la gauche, on continua cet ouvrage dans le jour à fappe pleine; on etablit dans la feconde parallélle deux batteries de mortier & une de canon, qui commençérent à tirer le matin.

La 6°, mii; du 12. au 13. on tira la troifiéme parallélle entre la tête des sappes; & on etablit quatre cavaliers pour plonger dans le chemin couvert, deux au centre, & un à chaque extremité de

cette parallélle.

La 7°. muit. du 13. mt 14. on couronna le faillant du centre; on poulfa fur la droite deux zigzags pour gagner la tête du faillant droit qui fut auffi couronné; ces travaux furent continués dans le jour à fappe pleine; Les ennemis abandonnérent le chemin couvert à l'exception des branches de la corne.

La 8º. mais, du 14. au 15. on acheva le couronnement entre les faillants du centre & de la droite; on se logea dans la place d'armes saillante du centre; on poussa à la gauche deux zigzags pour gagner la crête du faillant gauche dont on couronna la partie droite.

La 9°. muir , du 15. su 16. on continua le couronnement de gauche; on ſe logea dans la place d'armes du faillant droit; on établit cinq batterles ſur la crête du chemin couvert pour battre les deux façes & les deux flancs de la come, ainſi que le vieux mur de la ville aux deux corés de la demi lune de la droite; Dans le jour, on établit encor dans le couronnement trois batteries de mortier pour inquieter l'ennemi dans l'ouvrage à corne.

La 10°, muit, du 16. su 17. on commençă la descente du fosse fur la prolongation des façes de la demi lune; on acheva le couronnement de la gauche; on établit une nouvelle batterie sur la crête du chemin couvert pour battre en brêche le vieux mur de la ville aux deux côtés de la demi lune de la gauche.

La II. nuit, du 17. au 18. on élargit la troisiéme parallélle,

le couronnement & les desçentes du fossé.

Le 12° muit, du 18. eu 19. on se logea sur l'angle de la demi lune abandonnée par les ennemis; & l'on sit des épaulements à travers le fosse pour communiquer de ce logement à celuy de la

place d'armes & au couronnement.

La 13. nuit, du 19. au 20. on fit une tentative sur l'ouvrage à corne: un Sergent & dix grenadiers à la droite & autant à la gauche, monérent par les bréches & s'etablirent sur leur sommet; l'ennemi les ayant aperçû & étant venu pour les chasser, son segns au lieu de se retirer tout de suite; comme il leur avoit été ordonné, sautérent dans les deux demi bastions & criérent VIVE. LE ROY; à l'instant les huit compagnies de grenadiers qui etoient dans le fossifé monérent avec rapidité de droite & de gauche par les brêches & repoussérent l'ennemi jusqu'au chemin couvert de la place; mais celuy ci eant revenu peu de tems aprés en sorçe, sit plier d'abord notre droite & l'obligeà de se retirer, ce que voiant la gauche, elle se retira sussi, & le tout rentra dans les tranchées à l'exception de cent-cinquante grenadiers & huit Officiers tant tués que blesse qui restérent sur la place; E 2 L'ennemi

#### -## ( 44 ) Sig-

L'ennemi aprés avoir fait un feu terrible de l'ouvrage à corne fit

rappeller, & demanda à capituler.

L 20. La capitulation fut fignée par M. LE COMTE DE CAUNITZ pour les Autrichiens & pour la ville, & par M. Van DER DUVN pour les troupes Hollandoifes qui ecoient dans la place; route la garnifon fut faite prisonniere de guerre. Le soir nous primes positessiment de la porte de Flandres.

Les 25. 26. 27. & 28. La garnison sortir en quatre divisions; elle consistoir en, dix-huit bataillons Hollandois don neus Suilles, & en huit escadrons dont cinq Hollandois & trois Autrichiens; outre dix-sept Officiers Generaux, Autrichiens: seavoir un Feld-Marechal, trois Generaux, cinq Lieutenants: Generaux, fept Generaux-Majors, & un Colonel d'Ingenieur; tous ces messieurs turent renvoiés sur leur parole; les troupes Autrichiennes surent échangées, mais les troupes Hollandoises surent conduites dans les provinces reculées du Roiaume.





Siege de la Citadélle d'Anvers,

commandé par

S. A. S. M. LE COMTE DE CLERMONT,

en 1746.

Le 19. May, les Magistrats d'Anvers vinrent rendre compte au Roy que les ennemis avoient abandonné la ville, & qu'ils avoient laisse une garnison de seize cent hommes dans la citadelle.

F 3

#### -#\$ ( 46 ) \$#

L 20. M. le Marquis de Brézé fut detaché de la grande armée avec un corps de troupes pour aller prendre pôte dans la ville, & occuper les avenues de la ciadélle; les forts d'Ofterwel. & de S. Philipe fur le bas Efcaur, ou les Ennemis n'avoient laiffé que fort peu de monde, se rendirent à la première fommation.

Le 21. Le reste dés troupes destinées à faire ce siege arriva; le tout consistoir en 28, bataillons, & 16. escadrons de cavallerie.

Le 22. M. le Maréchal de Saxe sût avec M. le Comte

d'Argenson Ministre de la guerre, reconnoître la partie de la cita-

délle qu'on se proposoit d'attaquer.

La muit du 25, su 26. on ouvrit la tranchée fous la protection d'onze compagnies de grenadiers & de trois bataillons commandés par un Maréchal de Camp; on fit une parallélle dont la droite fut apuitée au chemin couvert de la porte St. Jory, & dont la gauche deborda le baltion gauche de l'atraque & fiur terminée par une redoute; on communiqua à cêtre parallélle, au centre par quarre grands zigzags, & à la droite par la porte St. Jory; nos travailleurs furent placés fur le terrein à dix heures & enterrés à minuit; ils effuérent fort peu de fêtu de la place.

La 24:, muit, du 26. nu 27. On tira une feconde parallélle dont la droite fuit apuiée au faillant de la communication gauche, & dont la gauche termina au centre de la première parallélle; on communiqua de l'une à l'autre par deux zigzags; on établit deux batteries de mortier & une de canon à la gauche de la première parallélle; on en confiruiit une autre de canon à la droite de la feconde parallélle; Les ennemis firent un feu de mousqueterie

affez fuivi.

La 35. muit, du 27. mu 28. on poussa le long du glacis de la communication gauche, quatre zigzage; on en poussa trois sir la capitale du bastion droir; trois sur celle de la demi lune; & deux sur celle de la demont courrier de cenona à la gauche de la seconde parallélle. Le feu de l'artillerie ennemie sur nos quatre batteries sur cres vis & bien dirigé.

La 4\*. muit, du 28. au 29. on prolongea la fappe de la droite de deux zigzags; celle fur la baftion droit, de trois; celle fur la demi lune, de deux; & celle fur la con établit une nouvelle batterie de canon à peu prés au centre de

#### -##\$ ( 47 ) \$#6-

la seconde parallélle, avec deux obus; & une de mortier à la tête de la sappe de la droite. Le seu de la place commença à diminuer.

La 5°, nuit, du 29. au 30. Nos quatre sappes furent portées jusqu'aux palissades; Nos batteries ralentirent extrémement l'ardeur de celles dés ennemis qui ne se firent presque plus entendre.

La 6º, nuit, du 30. au 31. les ennemis aiant abandonné le chemin couvert, on en commença tout de fuite le couronnemen qui ne pût être achevé que dans le jour, à fappe pleine, à causte d'un seu des plus viss qu'esfuiérent nos travailleurs de nuit, provenant de la demi lune & des bastions; Nous nous disposions à établir trois batteries pour battre en brêche, lorsque M. DE PIZA, Couverneur sit arborer le drapeau blanc.

Le 1er. Juin, la capitulation fut signée; la garnison obtint les

honneurs de la guerre.



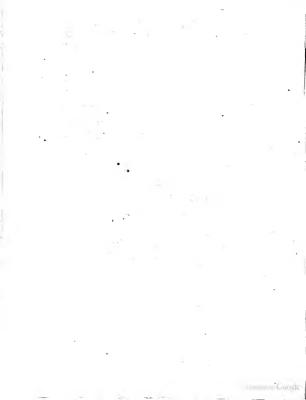



du

Siege de Mons,

commandé par

S. A. S. M. LE PRINCE DE CONTI, en 1746.

Le 7. Juin, la place fut inveftie d'un côté par M. le Duc de Boufflers avec 16. baraillons & 24. efcadrons; & de Pautre par M. le Comte d'Edrées avec ce taraillons. On travailla tout de fuite aux poins de communication entre les quartiers,

Le

Le 10. au foir, le poste qui gardoit la premiére redoute de Nimy se rendit, contraint par les dispositions que nous faisons pour le forçer, & affoibli par le seu de deux batteries qui tiroient depuis deux jours sur la ditte redoute.

La nuit du 11. au 12. & la suivante, on construisit en avant du bois sur la rive droite de la haute Haine, deux batteries pour

battre le petit ouvrage à corne situé sur cette riviere.

Le 15. & Les Jaroants, en attendant la groffe artillerie dont les mauvais tems retardoient l'arrivée, on s'occupa à couper quelques digues qui foutenoient les inondations du premiér étage; On continua les aprovisionnements & les reconnoillançes; & on determina deux attaques, l'une sur le front de Bertamont, l'autre sur celuy de Nimy.

La muit du 24. su 25. on ouvrit la tranchée aux deux attaques; à delle de BERTAMONT, trois mille travailleurs tirérent une parallèlle dont la droite fut apuiée au chemin de Maubeuge, & la gauche à l'inondation de Quefme; on communiqua à cette parallèlle par quatre zigzags à la droite, & trois à la gauche. Tout ce travail fe fit affez tranquillement, les ennemis n'aiant fait qu'un

feu de canon.

A PATTAQUE DE NIAVY, deux mille cinq cent travailleurs firent une parallélle d'environ deux cent foixante toifes, dont la droite fui apuiée à la capitale du demi-baftion gauche de l'ouvrageà corne; on communiqua au centre de cette parallélle par fix branches de cigragas; on établit en avant du premier zigzag une batterie de canon, & une autre dans le prolongement du fecond; Les ennemis aiant abandonné la feconde redoute de Nimy; nous nous y logeames tout de fuite. Nos travailleurs aiant eté aperçus de bonne heure, effuirent un feu de mousqueterie des plus vifs, ce qui caufa quelque desordre parmy eux & parmy ceux qui les soutenoient, & retarda la besogne que l'on s'etoit dabord proposé de faire.

La garde de tranchée fut montée à l'attaque de Bertamont par un Lieutenant-General, un Maréchal de Camp, & un Brigadier, avec quatre bataillons, six compagnies de grenadiers auxiliaires & deux piquets de dragons; Celle à l'attaque de Nimy, fut montée par un Lieutenant-General, & un Marechal de Camp avec trois bataillons, fix compagnies de grenadiers & un piquet de dragons,

La 3de, muit, du 25, su 26. à PATTAQUE DE BERTAMONT, on porta la droite de la parallélle jusqu'au village d'Hion; on établis en avant de ce village une redoute & deux batteries de canon pour contenir & pour battre l'ouvrage du moulin St. Pierre; on travailla auffi le long de la parallélle à neuf batteries de canon & à trois de mortier; & l'on fit un nouveau debouché à chacune des deux communications.

A l'ATTAQUE DE NIMY, on prolongea de quatre vint toifes la gauche de la parallélle, & on fit à cette partie une nouvelle communication confiftant en fix branches de zigzags; du quarrieme zigzag de la communication de la droite, on commença une ligne dirigée vers la chauffée de Bruxelles; on établit deux batteries de canon & quatre de mortier le long de la parallélle; Les ennemis aiant auffi abandonné la troifieme redoute de Nimy, nous nous y établimes tout de fuite.

La 3°, muit, du 26. au 27. à l'Attaque de Bertamont, on debouche en deux endrois de la parallélle: on ponfia à la droite douze zigzags fur la capitale de la redoute à la droite de l'ouvrage à come; on porta à la gauche une fappe jusques fur le bord de l'inondation, d'ou l'on fe retourna fur la droite pour faire la gauche de la feconde parallélle; aux deux extremités de ce travail on établit deux bateries, l'une de mortier & Fautre de canon.

A l'ATTAQUE DE NIMY, on deboucha en deux endroits de la droite de la parallélle, d'un côté par quatre zigzags, & de l'autre par trois.

La 4º. nuit , du 27. nu 28. à l'ATTAQUE DE BERTAMONT on prolongea de fept zigzags le debouché de la droite & delà on se retourna sur la gauche pour achever la seconde parallélle, au centre

de laquelle on établit une nouvelle batterie de mortier.

A PATTAQUE DE NIMY, on tira entre la tête des deux fappes la gauche de la feconde parallélle, on prolongea de cinquante toifes la droite de la premiere, & de ce prolongement on commença une nouvelle communication en arriere de trois zigzags; on porta jusqu'à la chauffée de Bruxelles la ligne partant du quatriéme zigzag de la communication du centre. Nous nous emparâmes de l'ouvrage à corne de la Haine abandonné par les ennemis à notre proche,

aproche, & nous primes vint hommes dans la redoute Frison à la

droite de cet ouvrage.

Le 55, muir, du 28, ou 29, à l'ATTAQUE DE BERTAMONT on deboucha de la feconde parallélle: à la droite par huit zigzags dirigés fur la capitale du demi-baftion droit; & à la gauche par autant de zigzags dirigés fur la capitale de la demi-lune; on etablie en avant de la droite de la premiére parallélle deux nouvelles batteries de canon avec leur communication; Le poste du Moulin S'. Pierre fort maltraité par nos batteries se rendit & nous nous établimes dans l'ouvrage.

A l'ATTAQUE DE NIMY, on prolongea de foixante & dix toifes la droite de la feconde parallelle - & on établit dans cette prolongation deux nouvelles batteries de mortier; on prolongea de quatre vint toifes la ligne partant du quatrieme zigzag de la comnunication du centre; On fit trois coupures à la digue de Nimy

pour saigner l'inondation de cette partie.

La 6°, miit, du 29, au 30. à l'ATTAQUE DE BERTAMONT ON prolongea la sappe de la droite de quarre zigzags, & de six celle de gauche; & de la tête de ces deux sappes on commença la troisséme parallélle, dont il resta au centre un intervale de quarante tosses,

A PATTAQUE DE NIMY, on prolongea encore de vint-cinq toifes la droite de la feconde parallélle; de laquelle droite on deboucha en deux endroits: favoir par cinq zigzags dirigés fur la capitale de la place d'armes rentrante de la gauche; & par trois zigzags dirigés fur la fêche apuicé au chemin couver de la branche gauche; Vers la droite de la ligne partant du quatrieme zigzag de la communication du centre, on commença fur la capitale de la demi lune un debouché de cinq zigzags.

Lo 7. muit du 30. Juin, Jui I. Juillet, à l'ATTAQUE DE BERTA-MONT, on joignit les deux bouts de la troifieme parallélle, de laquelle on deboucha en trois endrois: à droite par fix zigzags dirigés fur le faillant droit; au centre par cinq, dirigés fur le faillant de la demi-lune; & à gauche par fept, dirigés fur le prolongement

de la branche gauche de la corne.

A l'ATTAQUE DE NIMY, on tira à my-glacis la troifiéme parallélle, qui deborda le faillant du centre & apuia au faillant gauche; nos mineurs ouvrirent dans cette parallélle trois puits pour fouiller le terrein. La §c. muir. du 1. au 2. à l'attraque de Bertamont, on prolongea les trois sappes partans de la troisseme parallélle: celle de la droite, de quatre zigzags; celle du centre, de trois; & celle de la gauche, de cinq; aprés quoy on tira la quatriéme parallélle qui debordoit le front de l'ouvrage à company.

A l'ATTAQUE DE NIMY, on couronna toute la partie du chemin-

couvert du faillant gauche à celuy du centre.

La 9°, muit, du 2, m 3, à l'Attraque DE BERTAMONT, fix compagnies de grenadiers debouchérent de la quarrieme parallélle fur les trois faillants, atraquérent le chemin couvert & en delogérent l'ennemi; Nos mineurs fouillérent tout de fuire le terrein & atrachérent les fauciffons des mines chargées, aprés quoy on fie le couronnement du chemin couvert depuis le faillant de la droite jusqu'à Celly de la gauche.

A PATTAQUE DE NIMY, on prolongea le couronnement de droite & de gauche; on etablir fur la créte du chemin couvert deux barteries pour battre en brêche le demi baftion gauche & la demi lune, & l'on fit de nouvelles communications derriere ces

batteries.

La 10°. nuit, du 3. au 4. à l'ATTAQUE DE BERTAMONT on se logea dans les trois places d'armes saillantes, & on commença les descenes du fosse; on etablic à la droite de la quatrième parailésle une batterie de canon; & à la gauche, une de mortier.

A l'ATTAQUE DE NIMY, on couronna la place d'armes rentrante

de la droite.

La 11°, muit, du 4, au 5, à l'ATTAQUE DE BERTAMONT, on établir trois batteries pour battre en brêche les deux demi-baltions & demi-lune; à coré des deux premieres on construiss deux batteries de mowier; on poussa une sappe le long du terreplein du chemin couvert de la branche gauche, & on la porta jusqu'à la deuxiéme traverse; on commença à ravailler aux trois ponts devant les demi-baltions & la demi-lune.

A l'ATTAQUE DE NIMY, on travailla aux descentes du fosse aux deux ponts ; on emporta la lunette revetue située dans la place d'armes faillante de la gauche ; & on établit sur la fêche apuise à la branche gauche du chemin couvert, une batterie de canon pour

battre la porte de Bruxelles.

La 12° nuit, du 5. au 6. à l'attaque de Bertamont en pro-G 3 longea longea la sappe le long de la branche gauche du chemin couvert, jusqu'à l'extremité de cette branche, d'ou l'on fit un retour sur la

gauche à travers le glacis.

A PATTAQUE DE NIMY, on le logea sur Pangle de la demi-lune; on entra dans l'ouvrage à corne par la brêche de la gauche, & on s'y logea paralléllement aux saces, aux sances & à la courtine; & de la gauche de ce logement on porta une sappe de quinze toises le long de la branche.

La 13º nuit, du 6. au 7. à l'ATTAQUE DE BERTAMONT, on se logea dans la demi-lune, d'ou l'on établit une communication

avec la poterne au milieu de la courtine.

A l'ATTAQUE DE NIMY, on se porta le long du terreplein du chemin couvert de la branche gauche jusqu'à la seconde traverse; on poussa le long du glacis de cette branche une autre sappe d'environ trente toiles.

La 14: muit, du 7. mu 8. à l'ATTAQUE DE BERTAMONT, on monta dans l'ouvrage à corne par les deux bréches & par la poterne; de la brêche du demi-baîtion droir, on poussa une sappe de sept zigzags le long de la branche, aprés quoi on on tra vers la gauche une ligne parallelle au fosse; on communiqua aussi à cette parallelle du milieu de la courtine par une double sappe avec traverses; on commença une troisseme communication de la bréche du demi baîtion gauche, que le grand seu de la place empecha d'achever; on si une coupure à la digue au devant de la branche droite de la corne, pour faire écouler les eaux du fosse dans la prairie.

PARTAQUE DE NIMY, on prolongea la fappe le long de la branche gauche de l'ouvrage à corne, de trente toifes; on pro-

partie jusqu'à la place d'armes ou l'on se logea.

La 15°. muit, du 8. au 9. à l'ATTAQUE DE BERTAMONT on élargit la derniere parallélle; on fir la descence & le passage du fosse fur la partie gauche du glacis coupé au delà de l'ouvrage à corne; on etablit dans cet ouvrage deux batteries de canon & une de mortier; on construisit une troisieme batterie de canon à l'extremité de la place d'armes du s'aillant droit; & on fit une coupure à la digue qui apuioit à l'extremité de la branche gauche du chemin couvert, pour faire écouler les eaux de l'avant fossé dans l'inondation de Quesse.

#### -#\$ ( 55 ) \$##-

A l'ATTAQUE DE NIMY, on établit dans l'ouvrage à corne trois batteries : favoir une à la gorge du demi-battion gauche, pour battre la demi-lune du fecond ouvrage à corne; une autre apuiée à la gauche de la courrine, pour battre le demi-battion gauche de cette corne; & une troiteme de mortier à la droite de la courrine; on établit aussi une batterie sur la place d'armes à l'extremité de la branche gauche du chemin couvert; on sit une coupure au pied de la troitieme traverse de la branche droite du chemin couvert; pour faire écouler les eaux du fossé dans l'inondation de la droite.

La 16c. muit, du 9. au 10. à l'ATTAQUE DE BERTAMONT, on se porta sur le chemin couvert à glacis coupé, au delà de l'ouvrage

à corne, & on en couronna toute la partie droite.

A l'ATTAQUE DE NIMY, on tira dans l'ouvrage à corne une ligne parallélle aux façes de la feconde demi-lune; on fit les descentes du fosse devant cette demi-lune & le demi-bastion gauche.

Le drapeau blanc fut arboré à 3. heures du matin aux deux

attaques, & les ôtages furent envoiés tout de fuite.

Le 11. au matin la capitulation fut fignée; la garnifon se rendit prisonnière de guerre conservant neantmoins ses equipages; M. LE PRINCE DE HESSE-PHILIPSTHAL etoit Gouverneur de la place, & avoit sous luy M. le Comte de Nava.

Suivant les bulletins, nous n'eûmes à ce siege que 149. hom-

mes tués, tant Officiers que foldats; & 588. bleffes.



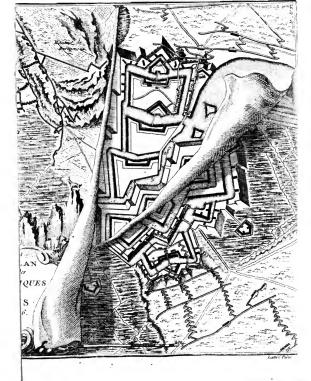

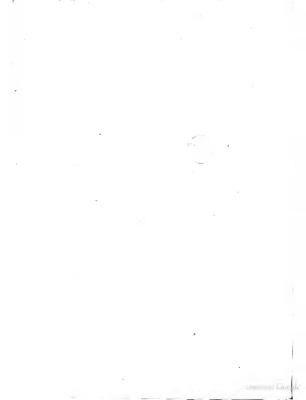



Siege de St. Guilain,

commandé par

M. LE MARQUIS DE LA FARE,

en 1746.

L 14. Juillet, cette place fut inveftie par un corps de 8. bataillons & 10. escadrons de dragons.

La mit du 15. su 16. on établit à la gauche de la chauffée d'Ath une batterie de deux mortiers pour inquieter l'ennemi dans

la redoute de Boudou; on communiqua à cette batterie par des traverses tournantes le long de la chaussée.

La nust du 16. au 17. on établit une batterie de canon à côté

de celle de mortier.

La nuit du 17. au 18. deux compagnies de grenadiers attaquérent de front cette redoute, pendant que deux autres compignies se mirent dans des bateaux pour l'aller prendre de revers; les ennemis voiant leur retraite coupée, se rendirent apres fort peu de resistance. On établit à la droite de la chaussée de Mons, une batterie de mortier & deux de canon, dont l'une sut destinée à prendre de revers la tête de Hornu, & l'autre à prendre à dos & de revers les ouvrages avancés sur la basse Haine; on tira derrière ces batteries une place d'armes, à laquelle on communiqua par trois zigzage.

La miti du 18. du 19. on fit quelques coupures à la chauffée d'Ath, pour accelerer l'ecoulement de l'inondation fuperieure; l'attaque projetée de ce côté là fut reconnue impraricable. On fit à la rive droite de la baffe Haine pluseurs ponts fur des canaux dans les endrois ou notre tranchée devoit passer.

La nuit du 19. au 20. on fit quelques ouvertures à la rive gauche de la haute Haine, pour faire ecouler une partie de ses

eaux par l'inondation fuperieure.

La mit du 21, au 22. on ouvrit la tranchée à la droite de la basse Haine: on poussa le long de cette riviere, en la remonant, dix & fept branches de zigzags que l'on termina par un crochet, dans lequel on parvint, dans le jour, à établir deux petits mortiers en batterie.

La 2<sup>de</sup>. nuit, du 22. au 23. on porta une sappe de six zigzags jusques sur le bord de la slaque d'eau, en avant de l'ouvrage avancé de cette partie; Dans le jour, on raprocha les deux petits mor-

tiers jusqu'à la tête de la sappe.

La 35, mit, du 23, si 24, on tira à droire une parallelle qui deborda la flaque d'eau; & on fit un debouché fur la gauche pour arriver à la première éftacade fur la digue; on transporta fur des bateaux joins enfemble deux pieces de trois, qui furent mifes en baterier tout de fuite; nos gerandiers pendant ce tems là travaillérent à couper l'éstacade avec leurs haches, apres quoy ils marchérent à l'ouvrage avancé & l'emportérent; Nous nous logea-

perend in Lineagh

#### -## ( 59 ) \$##-

logeames le long de la berme & dans l'interieur de cet ouvrage.

LA 4º. muir , du 24. nu 25. on communiqua par des traverfes tournances , de la premiere parallelle à cet ouvrage, sur lequel on travailla à établir deux batteries de trois piéces chacune & une de trois mortiers. A midy, les assiegés arborérent le drapeau blanc.

Le 26. la capitulation fut fignée; la garnifon fe rendit prifonniere de guerre avec les mêmes referves que celle de Mons.

Le 27. fortit la garnison, qui etoit un detachement de celle que nous avions trouvé à Mons; le Commandant de la place s'apelloit M. DESPALAR.



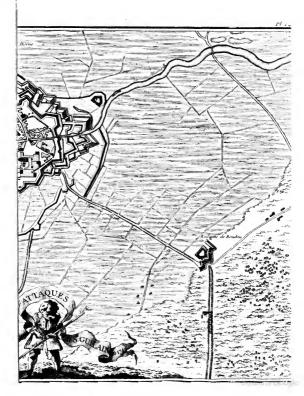



du

### Siege de Charleroy,

commandé par

#### S. A. S. M. LE PRINCE DE CONTI, en 1746.

E 14. Juillet, cette place fut entierement investie, d'un côté par M. le Comte de Segur, & de l'autre par M. le Comte de Lautre.

Le 17. on traça les lignes de circonvalation, & vint-mille païfans commencérent à y travailler.

Le 22. le Prince vint camper au our de la plaçe avec le reste H 3 de son armée, forte en tout, de 48. bataillons & 76. escadrons; le quartier general sut établi à Marchiennes.

Le 23. on fit les reconnoissances, & on determina trois attaques: une sur le front de la porte de Bruxelles; une autre sur le poligône vis-à-vis le village de Montigny; & une troissene sur la partie de la basse village de Marcinelles.

Le 26. on commença l'approvisionnement des trois depots.

Le nuit du 28, au 29, la tranchée fur ouverte aux trois atraques: à celle de MONTIGNS on fit deux parallelles à peu de diffance l'une de l'autre; la premiere debordoir confiderablement la feconde à la gauche, & en etoit également debordée à la droite; on communiqua à la droite de la premiere parallelle par quatre zigzags, & delà à la gauche de la feconde par un feul boiau.

A l'ATTAQUE DE BRUXELLES, on fit une parallelle à laquelle on communiqua par quatre zigzags à la droite & par un feul boiau

au centre.

A l'ATTAQUE DE MARCINELLES, on fit une parallelle, au centre

de laquelle on communiqua par quatre zigzags.

La tranchée fur montée au ceurre, par un Lieutenant-General, un Marechal de Camp, 3. bataillons & 2. compagnies de grenadiers; à la droite, par un Lieutenant-General, un Marechal de Camp, un Brigadier, 2. bataillons & 4. compagnies de grenadiers auxiliarres; & à la squuthe, par un Lieutenant-General, un Brigadier, un bataillon & 2. compagnies de grenadiers. Les jours fuivants il ne monta qu'un Marechal de Camp feul à la droite, & il n'en monta plus au centre.

La 2de, muit, du 29. du 30. à l'ATTAQUE DE MONTIENY, on perfectionna les deux parallelles; on prolongea la gauche de la feconde de foixante & quinze toilés; & on construisit six batteries dont trois à la droite de la seconde parallelle, & trois au centre de la

premiére.

. A l'ATTAQUE DE BRUXELLES, on perfectionna les travaux de la nair precedente; on prolongea de cinquante coifes la gauche de la parallelle, & de deux cent & vint roifes la communication de la droite; & on etablit deux batteries de mortier à la gauche.

A l'ATTAQUE DE MARCINELLES, on prolongea la gauche de la parallelle de cent & dix toifes, & on établit une batterie à chacune

de ses extremités & à son centre.

La 3º, mist du 30. au 31. à l'ATTAQUE DE MONTIGNY, on prolongea la gauche de la feconde parallelle jusqu'au faillant de la redoute, & delà on tira la droite de la troitieme parallelle; on fia auffi dans cette partie une nouvelle communication de la feconde à la première parallelle; Le mineur s'atracha au pied du glacis elcarpé de la rédoute, & étoit deja enterré de dix-huit pieds, lorsqu'on s'aperçut que cet ouvrage etoit abandonné, on y entra & on s'y logea tout de fuite; on occupa en même tents la gallerie fouterraine qui communiquoit au faillant de la petite lunette de la gauche; & on établit à la gauche de la redoute une batterie de canon.

A l'attaque de bruselles, on prolongea encor de cent & dix toifes la gauche de la parallelle, pour couvrir une batterie placée avantageusement derriere; on établit deux autres batteries de canon

à la droite.

A PATTAQUE DE MARCINELLES, la redoute fut emportée lépée à la main par trente volontaires qui y frent vint & huit prifonniers, on s'y logea & on communiqua avec la parallelle par une fappe debout avec des traverfes tournannes; Dans l'incerticude fi cette attaque reuffirois, on avoit commençé fur la droite une ligne qui devoit erre portée jusqu'a la chauffee à peu de diftance de la redoute, pour la refferer de plus prés.

La 4º, muit du 31, Juillet su 1. Aoist. à l'ATTAQUE DE MONTIGNY, on fit la gauche & le centre de la troifieme parallelle & de son extremité droite on tira une ligne courbe qui pinçoit le saillant de la grande lunette du centre & venoit apuier à l'épaule de la redoute; on établit sur cette ligne deux batteries pour battre en breche; & on se logea dans la place d'armes faillante au devant de la petite

lunette de la gauche.

A l'ATTAQUE DE ERUXELLES, on fit les communications derrière les deux batteries de la droite.

A l'ATTAQUE DE MARCINELLES, on tira en avant de la redoute une demi parallelle, à laquelle on communiqua par trois zigzags.

L3 5°. muit du 1. au 2. à l'ATTAQUE DE MONTIGNY, on fit une communication derrière les batteries deflinées à battre en brèche; on prolongea la troifieme parallelle jusqu'a la Sambre, le long de laquelle on pouffa une fappe debout avec des traverfes tournantes; & on établit une nouvelle batterie de morier derrière la droite de la troifiéme parallelle. A la pointe du jour, quinze grenadiers poftés dass

dans le logement du faillant au devant de la petite luntette de la gauche, aiant aperçus quelques mouvemens dans le folié, y descendirent avec tant de fracas en criant, TUE, TUE, que les ennemis abandonnérent fuir le champ les trois luntettes, la demi-lune, & même Pouvrage à corne, jusqu'où cette petite troupe commandée par un Lieutenant 6fà les pourfuivre, palfant par les ponts que les fuiards avoient negligé de lever; nos gens renforcés alors par tous les autres grenadiers de la tranchée, se logérent dans l'ouvrage à corne, & le disposiont même à emporter le chemin couvert de la place, lorsque les affiégés rappellèrent & arborérent le drapecu blanc, ce qui fit cesser le tude par & d'autre, à l'exception d'une decharge generale que sit enco notre artillerie, pour n'avoir d'une decharge generale que sit encor notre artillerie, pour n'avoir

point aperçu le drapeau.

A l'ATTAQUE DE ERUXELLES, on s'empara des deux redoutes. du moment qu'on s'aperçut qu'elles etoient abandonnées; on tira en avant de ces redoutes une seconde parallelle dont la gauche fut apuiée au centre de la premiére; & on poussa une sappe vers la limetre de la droite. Sur les 5, heures du matin, ceux de cette attaque entendans les cris redoublés de VIVE LE ROY, qui partoient du centre, quatre des plus temeraires se portérent dabord sur l'avant chemin couvert ou ne trouvant que des fuiards, ils firent figne à leurs camerades de les fuivre; à l'instant toute la tranchée fe debanda, grenadiers, fusiliers, travailleurs, tous pêle mêle & fans aucun ordre suivirent ces quatre hommes, franchirent les palissades, gagnérent la demi-lune, & entrérent au nombre de plus de deux cent dans la ville, tant par la porte que par les poternes ; le Marechal de Camp de tranchée s'etant avancé fur le nont avec ce qu'il pût ramasser de grenadiers, fit avertir le Gonverneur, que s'il n'arboroit le drapeau blanc il risquoit d'être emporté d'affant, ce drapeau parût immediatement aprés fur le bastion gauche; le Gouverneur vint même s'aboucher fur le pont avec notre Officier-General, & luy demanda une patrouille pour faire retirer nos gens qui commençoient à piller dans la ville.

A l'ATTAQUE DE MARCINELLES, on fur s'etablir dans la baffe ville abandonnée par les ennemis & où les bourgeois avoient arboré une efpéce de guenille pour drapeau ; on tira une parallelle fur l'esplanade, & on fe procura une communication fure avec la baffe ville, traverfant les parties baffes de l'inondation, le chemin

couvert

#### -## ( 65 ) Sin-

couvert & le fosse de la place, & longeant le flanc gauche du demi-bastion droit; Dés que le Lieutenant-General de tranchée vit ceux du centre dans l'ouvrage à corne, il su par le pont de la Sambre, ditaquer le retranchement que les ennemis avoient fait au delà de certe riviere, & il les poursuivit jusqu'au chemin couvert de la place; pour lors on entendit rappeller & on vit paroitre le drapeau, ce qui suspendit toute operation.

L'apres midy, la capitulation fut signée; la garnison se rendit prisonniere guerre; le Gouverneur de la place étoit M. LE COMTE DE BEAUFORT; le soir, nous primes possession de la porte

de Bruxelles.

Le 3. la garnison sortit; elle étoit mi-partie de troupes d'Autriche & d'Hollande.



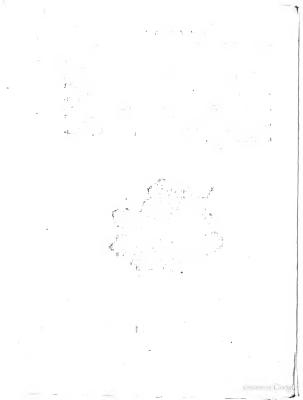



des

Sieges des Ville & Chateau de Namur,

commandés par s

S. A. S. M. LE CONTE DE CLERMONT, en 1746.

Le 5. Septembre, immediatement aprés la retraite des Alliés, cette place fut investie: M. de Löwendal fut chargé de la partie entre la Sambre & la basse Meuse; M. de Villemur, de celle d'outre-Meuse; & M. de Segur, de celle entre la Sambre & la haute

haute Meufe. L'armée destinée pour ce siege étoit de 59 bataillons & 56, escadrons.

L 10. on établit fur la hauteur à la droite de la baffe Meufe deux batteries de canon dirigées fur les ouvrages avancés de la porte S. Nicolas; on en établit deux autres fur les hauteurs vis-à-vis des forts St. Antoine & d'Elpinoir, pour ruiner ces ouvrages; on en établit une cinquieme fur la rive gauche de la haute Sambre, pour battre les ouvrages les plus avancés tant de la ville que du chateau.

La mui du 12. mi 13. on ouvrit la tranchée aux deux rives de la basse Meuse & sur les haureurs du Coqueler: AU CENTRE, on sit une parallelle devant le front de St. Nicolas, avec sa communication conssistant en deux grands zigzags. A LA DROITE, on tira une parallelle devant le fort Coquelet à laquelle on communiqua de droite & de gauche; on établit sur cette hauteur une batterie de canon & une de mortier. A LA GAUCHE, on sit une mande parallelle longeant la Meuse, devant le petit ouvrage situé sur cette riviere; on communiqua à la droite de cette parallelle par quarre grangs; & on établit à cette droite une batterie de canon & une de mortier. Dans le jour, M. de Coliar Gouverneur de la place, vû son grand âge & ses instrintés demanda à en fortir, ce qui lui fut accordé ; il tur remplacé par M. de Crommeliu.

La tranchée fut commandée au centre par un Marechal de Camp, qui avoit sous lui un Brigadier à la gauche, & un autre

à la droire.

LA 2<sup>le</sup>, nuit, du 13, au 14, AU CENTRE, on fit une feconde parallelle à peu de diftance de la première, pour couvrir deux bateries de canon & une de mortier que l'on établit le long de celle ci. A LA DROFTE on deboucha de la parallelle: à droite, par une lappe de fix zigzags dirigée fur le faillant du fort Coquelet; & à gauche, par une ligne qui embraffoit le fort Balard. A LA GAUCHE, on fit une demi parallelle qui pincoit le faillant de la lunetre & y appuioit fà droite.

La 3°. muis, du 14, mu 15; AU CENTRE, on ne fit rien, pour laisse à l'artillerie le jeu de ses batteries. A LA DROITE, on fit une nouvelle communication tout à fait à la gauche pour arriver à la ligne qui embrassoir le fort Balard; à l'extremité de cette ligne on etablic une batterie de mortier; à côté de cette batterie on commença une sappe debout avec des traverses tournantes sur le faillant faillant.

faillant du fort Balard; & on prolongea de trois zigzags la fappe fur le faillant du fort Coquelet. A LA GAUCHE, on emporta la lunette d'outre-Meuse où l'on prit 111. hommes & 4. Officiers; on couronna la branche droite du chemin couvert de cet ouvrage, & à l'extremité de ce logement on établit une batterie pour battre en brêche l'envelope de la porte St. Nicolas.

La 4º. nuit, du 15. au 16. AU CENTRE, on fit la troisième parallelle & fa communication avec la feconde. A LA DROITE, on coiffa de deux cavaliers le saillant du fort Coquelet, & on sit une marche de dix-neuf petits zigzags vers l'epaule de ce fort. A LA GAUCHE, on couronna la branche gauche du chemin couvert de la lunette; & dans l'interieur de cet ouvrage on établit une batterie de mortier; du couronnement on fit à la premiere parallelle

une nouvelle communication confiftant en huit zigzags.

La 5º. muit, du 16. au 17. AU CENTRE, on couronna le faillant de l'avant chemin couvert que l'on coiffa de deux cavaliers; & on poussa du centre de la seconde parallelle un boiau remontant vers la gorge du fort Balard. A LA DROITE, on emporta ce Fort là avec affez de facilité & on y prit 50, hommes; on prolongea la sappe du centre, pour embrasser la gorge du fort Coquelet. A LA GAUCHE, on établit trois batteries de canon, l'une pour battre en brêche le corps de la place, la feconde pour ruiner les deffenses du front attaqué & la troisieme pour tirer sur le fort de Tambe.

La 6°. nuit, du 17. au 18. AU CENTRE, on prolongea de droite & de gauche le couronnement de l'avant chemin couvert, pour essaier de deloger par là les ennemis de la lunette la plus

avancée.

La 7c. nuit, du 18. au 19. douze compagnies de grenadiers se glissérent le long de la Meuse, montérent par la brêche de l'envelope, & s'emparérent de ce vaîte terrein sans essuier la moindre refiftance; prés de 300, hommes à qui la retraite fut coupée se rendirent à discretion; on tira dans cette envelope une parallelle à laquelle on communiqua par les ponts de la courtine & de la demi-lune; & on couronna le chemin couvert du corps de la place. A midy, le drapeau blanc fut arboré & les orâges furent envoiés tout de suite.

Ìз

#### -403 ( 70 ) SH-

Le 19. vers minuit, la capitulation fut signée; deux heures aprés, les portes de St. Nicolas & de Fer nous furent remifes; on convint d'une suspension d'armes jusqu'au 22. pour donner le tems à la garnison de se retirer dans les chateaux avec ses effets.

#### Perliporter de la parte de la pertenta del pertenta de la pertenta de la pertenta del pertenta de la pertenta del pertenta

I. a nuit du 23. au 24. on plaça 36. canons & 25. mortiers sur Les ouvrages de la ville firués à la rive gauche de la haute Sambre; & on erablit 8. obus, 3. canons & 2. mortiers, à la gauche de l'embouchure de cette riviere; toute cette artillerie commenca à tirer à midy.

La nuit du 24, au 25, on ouvrit la tranchée à deux endroits: à la gauche, en avant de la Balance; & à la droite, au pied du vieux mur. A LA GAUCHE, on fit une grande parallelle qui prenoit depuis la hauteur de la Balance jusqu'a la Meuse & debordoit la le fort d'Orange de droite & de gauche; on communiqua à cette parallelle par deux zigzags. A LA DROITE on commença une parallelle devant le fort Camus, à laquelle on communiqua par huit zigzags.

La tranchée fut commandée à la gauche par un Maréchal de

Camp, qui avoit fous lui un Brigadier à la droite.

La 2de, nuit du 25, au 26. A LA GAUCHE, on deboucha en quatre endroits de la parallelle: on commença à la droite une ligne dirigée vers le retranchement à droite du fort d'orange; on fit à la gauche une demi-parallelle qui fut portée au delà de la lunette crenelée de la Sambre, & resserra dans cette partie le fort d'Orange & la Terra nova; on ouvrit au centre une marche de trois zigzags en sappe pleine sur le saillant de l'avant chemin couvert du baltion gauche du fort d'Orange ; & à coté on fit un emplacement pour deux batteries de canon. A LA DROITE, on prolongea de droite & de gauche la parallelle pour qu'elle deborda le fort Camus & la redoute à sa gauche.

La 3°. nuit, du 26. au 27. A LA GAUCHE, on prolongea la ligne dirigée vers le retranchement à droite du fort d'Orange; on deboucha de la demi-parallelle de la gauche par une ligne portée vers la Meuse & par une autre dirigée vers le saillant

gauche

gauche du fort d'Orange; on ajoura trois zigzags au debouché du centre sur ce même faillant ; on établit trois batteries de canon & une de mortier le long de la premiere parallelle, & une de canon en avant de la demi-parallelle de la gauche. A LA DROITE, on prolongea encor la gauche de la parallelle; on deboucha à la droite par une marche dei trois zigzags fur un des angles du chemin couvert du fort Camus; on pouffa à la gauche une sappe debout vers une place d'armes entre ce Fort & la Redoute; on établit fur le vieux mur une batterie de canon & une de mortier. La 45. muit, du 27. au 28. A LA GAUCHE, on deboucha de la demi-parallelle de la droite par une marche de quatre zigzags dirigée fur le faillant de la lunette en avant du baftion droit du fort d'Orange; on attacha le mineur à la tête de la sappe du centre; on deboucha de la demi-parallelle de la gauche par une sappe debout avec des traverses tournantes dirigées vers le retranchement entre le fort d'Orange & la Terra nova. A LA DROITE, on porta la gauche de la parallelle jusqu'a la demi parallelle de Pautre attaque; & on prolongea la fappe de la droite de trois zigzags.

La 54, muit, de 28, au 29. A LA GAUCHE, on ajoura fept zigzags au debuuché parrant de la demi, partificile de la droice. A LA DROTTE, le chemin couvert du fore Canus fur atraqué à 9, heures du foir, par quatre compagnies à la gauche; la refiftance ne fut vive dans aucun endroit, la Redoute feule de la gauche fe loutifir quelques moments; maissielle fut obligée de ceder à l'imperudoié de nos grenagliers què-pour monter le pretoient les epules les unit du autresse 82 nous y primes 30, hommes; immediatement apres cette operation, on referra le Fort par deux lignes partans de la tête de nos deux fappes. Celle de la droite fut poultée jusqu'a peu de ditance du chemin codvert au delà du Fort, & celle de la gauche embraffoit la grege de la Redoute & longorit le tertranchement appué à cette Redoute.

La 6e, muli, du 29, au 30. A LA 6\(^1\)UCIF, on attaqua l'avante chemin couver du baftion gauche du fort d'Orange, & aprés en avoir delegé l'ennemi, on en couronna la partie gauche; de la fappe debout partant de la demi-parallelle de la gauche, on fira vers la Sambre une ligne qui referroir l'ouvrage de Terra nova

& interceptoit sa communication avec le fort d'Orange. A LA DROTTE, le fort Camusaiant été abandonné, on sit une communication de sa gorge aux zigzags sur la branche droite du fort d'Orange.

Le matin, M. DE CROMMELIN, Commandant, fit arborer ledrapeau blanc furla brêche faire à la branche gauche du fort d'Orange; la capitulation fut fignée le même jour; la garnison se rendit prisonniere de guerre.

Suivant quelques buletins nous n'eûmes au siege de la ville que 206. hommes, tant tués que blesses; & à celui des chareaux que 397. hommes.









## **JOURNAL**

Siege de l'Ecluse,

ue v Levinje

commandé par

M. LE COMTE DE LÖWENDAL,

en 1747.

Le 17. Avril, M. de Löwendal partit de Gand avant le jour', & fe rendit le foir même à Aerdembourg avec un petit corps de troupes; le Commandant de l'Ecluse surpris de cette visite; en envoia sur le champ demander la raison, il reçue pour reponce

reponce: qu'on venoit pour prendre sa place & faire sa garnison prisonniere de guerre.

Le 19, à la pointe du jour , 6. compagnies de grenadiers foutenues de 4, piquets s'emparérent fans aucune refiftance de la redoute fur la digue & de l'epaulement qui la fuir , & pourfuivirent même l'ennemi jusqu'au tenaillon qui couvroit l'eclufe, mais celui - cy fe fentant fort chez lui, fit un feu de mousqueterie fi vif fur nos gens , qu'ils furent obligés de fe retirer derrière l'epaulement , & d'y refter malgré les nouveaux efforts qu'ils firent pour fe raprocher de la place.

La muit du 19, au 20. la tranchée fut ouverre au pied de l'epaulement : on fit en avant de cet ouvrage une demi-parallelle à laquelle on communiqua par quinze zigzags le long de la digue.

La 2. nuit, du 20. au 21. on fit une seconde & une troissème demi-parallelle; on communiqua de la premiere à la seconde par un seul boiau, & de la seconde à la troisseme par sept zigzags.

La 3°. nuit, du 21. au 22. on s'aprocha fort prés du tenaillon par une sappe de six zigzags, au bout desquels on sit un crochet; les ennemis batirent la chamade & arborérent le drapeau blanc.

Le 22. au matin, la capitulation fut fignée, M. LAMBRECHT Commandant de la place le rendit prisonier de guerre avec sa garnison.





## **JOURNAL**

Siege du Sas de Gand, commandé par

M. LE COMTE DE LÖWENDAL, en 1747.

E 17. Avril; cette place fut investie par un petit corps qui partir de Gand avant le jour.

Le 25. les troupes qui avoient fait le siege de l'Ecluse arrirérent devant le Sas. K 2

### -803 ( 76 ) SHE-

La mit du 26. au 27. la tranchée fur ouverre: on fit à la dreit du canal de Gand une parallelle devant le fort St. Antoine avec ses communications; & on etablit contre ce fort deux batteries de canon. On plaça aussi fur la digue de l'autre coté du crick 24. canons & 8. mortiers en cinq batteries , qui prenoient de revers & à dos les ouvrages de la ville.

La 2de. nuit, du 27. au 28. on se porta aux deux rives du canalde Gand par des zigzags & par une sappe en cremaliere jusques tout prés du sort S. Antoine, qui demanda à capituler le matin;

ceux qui le gardoient se rendirent prisonniers de guerre.

Lo 3°, muit, du 28, su 29, on poussa en avant du fort St. Antoine vint zigzags au bout desquels on fit un crochet. On s'aprocha le long de la digue de Philipine par dix-huit zigzags',

jusqu'a 100. t. du chemin couvert.

Le 4º. nuit du 29. su 30. on poussa à l'attraque de Gand, une sappe debout avec sept. traverse tournantes; à l'attraque de Philliphe, on emporta la lunette , on s'y logea & on y communiqua par une sappe debout avec sept traverses tournantes. Les assièges bairent tout de suite la chamade, & demandérent à capituler.

Le 30. au matin, la capitulation fut signée, & la garnison

se rendit prisonniere de guerre.





# JOURNAL du

Siege de Philipine,

commandé par

M. LE COMTE DE LÖWENDAL,

A nuit du 2. nu 3. Mey, on ouvrit la tranchée en deux endroits: à droite, fur la digue du Sas de Gand; & à gauche, fur celle qui traverfoit l'inondation; A LA DROITE on fit une demi parallelle à environ deux cent & vint roifes du chemin couvert K 3.

assumbly Google

#### -#+3 ( 78 ) \$#+-

& on y communiqua par dix-neuf zigzags. A LA GAUCHE, on fit à deux cent toiles du chemin couvert une parallelle à laquelle on communiqua par quinze zigzags.

La 2<sup>6</sup>, muit, du 3, au 4 A LA DROITE, on pousse en avant cinq zigzags au bout desquels on sit uncrocher; & on etablit dans la demi-parallelle une baterie de canon & une autre de mortier. A LA GAUCHE, on etablit une baterie de canon dans la demi-parallelle.

La 3c. nuit, du 4. au 5. A LA DROITE, on poussa sept nou-

veaux zigzags, au bout des quels on fit un crochet.

La 4°. muit, du 5, au 6. on prolongea la fappe par neuf zigzags jusques à la fleche d'où on fe porra fur le faillant droit du chemin couvert que l'on couronna. Les ennemis brulérent le pont de la courrine, & demandérent à capituler.

Le 6. au matin, la capitulation fut signée, & la garnison se

rendit prisonniere de guerre.





# JOURNAL du

Siege de Hulft,

commandé par

## M. LE MARQUIS DE CONTADES, en 1747.

La muit du 26. au 27. Avril, 6. Compagnies de grenadiers attaquérent le grand & le petit Kykuit, celui-la fut emporté l'epée à la main, & celui-cy se rendit du moment qu'il vit le premier pris.

La nuit du 28. au 29. on fit une communication de prés de cinq cent toiles fur la digue, pour pouvoir arriver à couvert aux Kykuits.

La nuit du 29, au 30. on perfectionna la communication, & on commença deux bateries en avant des Kykuits, l'une de canon

& l'autre de mortier.

La mit du 30. Avril su 1. Mey, on continua le travail des batreries, & on fit un petit logement en avant pour placer une compagnie de grenadiers; on fe porta fur la digue du poldre de Kilderecht, & on y etablit deux bateries de pieces de 24. pour battre de revers & d'enfilade le fort Zantberge.

La muit du 1. au 2. on se porta soixante toises en avant jusqu'a

un redan que formoit la digue.

La muit dn 2. au 3. on chemina debout à traverses tournantes

für cent & trente toiles.

La nuit du 3, au 4, on fit attaquer par 6, compagnies de grenadiers la baterie des ennemis fur la digue en deça du fort Zantberge, elle fur emportée dans l'inflant, & on fit un carnage
affireux de quatre- vint- dix hommes qui la gardoient 3 nos grenadiers qui auroient dù en refter là; pourfuivirent leur chemin,
pafferent de l'autre côté & entrérent dans les lignes, laiffant le fort
Zantberge à leur gauche; ils recommencérent de nouveau à piller
& à maffacrer tout ce qui fe prefenta devant eux; non contens,
ils coururent vers le camp des trois bataillons ennemis qui etoien
dans les lignes, mais aiant trouvé ces troupes en ordre qui marchoient pour fecoutir le fort, nos gens se retirérent avec beaucoup
de confusion, & il nous fallut abandonner la baterie & le logement qui etoit deja fait, pour rentrer dans notre ancien terrein.

La nuit au 4, au 5, on prolongea la fappe debout, & on etablit une nouvelle baterie pour ruiner celle des ennemis.

La nuit du 5, au 6. on fit fur la baterie des ennemis une feconde tentative plus heureufe que la premiere : 5. Compagnies de grenadiers debouchérent à 9, heures du foir, marchérent à cette baterie par le talus droit de la digue ; l'attaquérent de front & de côté 6, & se portérent au delà pour couvrir, nos travailleurs qui firent un bon logement, au quel on communiqua tout de fuite. ¿La nuit du 6,487.7. on poufis la lappe jusqués à l'eclufe, devant

laquelle on fit une demi - parallelle.

#### -## ( 18 ) Sie-

La nuit du 7. au 8. on couronna le chemin-couvert de droite & de gauche.

La nuit du 8. au 9. on prolongea le couronnement & on fit

la descente du fosse.

La nuit du 9, au 10. on commença le pont qui fut porté jusqu'au tiers de la largeur du fosse; le matin, le fort Zantberge demanda à capituler; à midi, nous y entrames & les ennemis se retirérent du coté de la ville; nous nous portames le soir le long de la ligne, jusqu'au delà du fort Raepe abandonné par les ennemis,

La nuit du 10, au 11. nous laiffaines le foit Moer à notre gouche & nous nous portames en droiture le long d'une digue, fur la ville, devant laquelle nous nous disposions à ouvrir la tranchée, lorsque M. DE LA ROQUE qui y commandoit fit rappeller

& arborer le drapeau blanc.

Le 11. la capitulation fut fignée; le Commandant obtint les honneurs de la guerre, pour lui, pour fes Ajudans & pour 400, homites à fon choix, mais fans canon, drapeau ny ctendard; le refte de la garnifon qui etoit nombreufe, fut fait prifonnier de guerre.



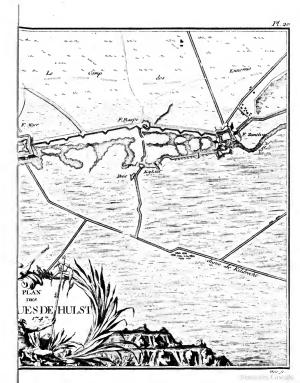



# JOURNAL

du

Siege d'Axel,

commandé par

M. LE MARQUIS DE CONTADES,

en 1747.

A nuit du 15, su 16. May, on fonda le crick qui etoit fort large, mais peu profond en plusieurs endroits, à marée basse.

La muit du 16. au 17. on poussa jusqu'au milieu de la largeur L 2 du

#### -## ( 84 ) Sig-

du crick une chaussée, à l'extremité de laquelle on commença une baterie de canon; du moment que les ennemis s'aperçurent de ce travail, ils battirent la chamade.

Le 17, au matin; ils firent passer de notre coté un Officier dans un bateau, pour obtenir des conditions avantageuses; on leur accorda sans aucune difficulté tous les honneurs de la guerre.







## **JOURNAL**

dn

Siege de Berg-ob-zoom,

commandé par

M. LE COMTE DE LÖWENDAL,

en 1747.

E 12. Juillet, M. de Löwendal arriva devant cette place avec 22. bataillons, 10. efcadrons de dragons, & les Kermelecks; Il apuis la droite à PEGaut, & fa gauche à la Zoom; on travailla tout de fuite aux reconnoissances & aux aprovisionnemens.

La nuit du 14. au 15. on ouvrit la tranchée: on fit une parallelle d'environ fix-cent toifes qui embrafioit le front du Kinde-pot par sa gauche, & celui des deux bassions joignans par sa droite; on communiqua à cette parallelle, à la droite par dix zigzags dont la naissance se perdoit dans les dunes, & à la gauche par trois zigzags.

La tranchée fut montée par un Marechal de Camp, un Bri-

gadier, 5. baraillons & 8. compagnies de grenadiers.

La 2<sup>de</sup>. nuir, du 15. au 16. on prolongea la droite de la parallelle de trente-cinq toifes, & la gauche de quarte-vint-feize, en fe longeant vers l'Éleaut & faisant un coude en avant d'une maison; on fit des banquetes à toute la parallelle. Les ennemis firent une sortie de 200. hommes sitt la droite de norre parallelle, mais ils furent obligés de se retirer avec perte.

La 3°, muit, du 16. su 17. on prolongea encor de cinq toifes la droite de la parallelle; on deboucha de la gauche par quarre zigzags au bout desquels on commença une feconde parallelle longeant la droite; on travailla à 4. batteries de canon & 2. de mortier à la droite de la premiere parallelle; & à une de canon derriere le centre fur une dune. Les ennemis firent une fortie de 800. hommes fur la droite de la parallelle, mais lis furent repouf. Es avec perte par 4. compagnies de grenadiers & 2. piquets, fourenus de 2. bataillons.

La 4°. muit, du 17, ou 18. on prolongea de cent & fix toifes la feconde parallelle commencée la veille; & de foixante toifes la droite de la premiere; on travailla à une batterie de canon à la gauche de la feconde parallelle pour battre l'entrée du port, & de trois de canon & une de mortier au centre; à minuit, une patrouille ennemie de 30. hommes vint tomber à la droite fur un bout de parallelle abandonné, un fergent & 10. hommes que nous y avions laiffé fe retirérent apres avoir fait leur decharge. Dans le jour, on joignit par une ligne, le fecond zigzag de la communication gauche au quarrieme de la droite.

La 5°. muit, du 18. au 19. la seconde parallelle fut continuée jusqu'au centre de la premiere, on sit outre cela un boiau de com-

munication de lune à l'autre.

Lo 6º. nuit, du 19. ou 20. on poussa en avant de la gauche de la seconde parallelle un boiau de quarre-vint-neuf toises longeant vers vers l'Escaut, il servoit dans cette partie de troisieme demi-parallelle; 40. canons & 16. mortiers furent mis en batterie & tirérent dés le matin. Dans le jour, nos bombes mirent le feu au Temple de la ville d'où les ennemis decouvroient facilement nos aproches.

La 7º, muit , du 20. au 21. on prolongea la troifieme demi parallelle de la gauche; & on etablit derriere, une batterie de 4, pieces; on deboucha vers la droite de la premiere parallelle par huit zigzags fur la capitale du battion Pucelle; & du centre de la feconde par fix, fur la capitale du battion Cohorn. Tous les vaiffeaux qui etoient en grand nombre dans le port fortirent, pour fe mettre en rade hors de la portée de notre canon.

La 8<sup>e</sup>. muit, du 21. au 22. on prolongea de six zigzags le debouché de la gauche; apres quoi on tira la troisieme parallelle,

à sappe volante.

M. le Duc de Chevreuse passa la Zoom avec deux brigades d'infanterie & une de dragons, & alla camper vis-à-vis le fort Rowerf apuiant sa droite à l'inondation, & sa gauche à la Zoom,

Ls 95. muit, du 22. mu 23, on commença à la gauche & au centre de la troifieme parallelle deux debouchés de deux zigzages chacun, fur les capitales du baltion gauche & de la demi-lune; on deboucha auffi par deux zigzages de la troifieme demi-parallelle de la gauche; on etablit au centre de la troifieme parallelle deux bateries d'obuş & une de canon au boiau de communication de la feconde à la troifieme demi-parallelle de la gauche;

La 10°. nuit, du 23. su 24. on prolongea de cinquante-lept toifes la droite de la troifieme parallelle; on fit deux nouveaux zigzags au debouché du centre de cette parallelle & quarre à celui de la gauche; on prolongea de fix zigzags le debouché de la troifieme demi-parallelle de la gauche; on etablit une baterie de

mortier au centre de la troisieme parallelle.

La 11s, muit, du 24, su 25, on deboucha de la droite de la troifieme parallelle fur la capitaled heltion droit par cinq zigzags; on prolongea de trois zigzags le debouché du centre de cetre parallelle & de quatre celui de la gauche; on sjouta quatre zigzags au debouché parrant de la troifieme demi-parallelle de la gauche;

On ouvrit la tranchée devant le fort Rowers : on fit une demi

parallelle, à laquelle on communique par trois zigzags.

La 12t. muit, du 25. au 26. on fit à la gauche de la troisieme paral-

parallelle une place d'armes de quarante toifes; les fappes fur les capitales des deux baltions & de la demi-lune furent pouffées jousqu'à quinze toifes des faillants; le mineur s'attacha à la capitale de la demi-lune.

Au fort ROWERF, on etablit à la gauche de la demi-parallelle une baterie de canon; & on ebaucha la seconde demi-parallelle

à laquelle on communiqua par deux zigzags,

La 13°. muit, du 26. au 27. on ebaucha entre la tête des trois fapes la quatrieme parallelle, le travail fait la veille par les mineurs fur la capitale de la demi-lune fur comblé, par la quantité de bombes & de pierres qu'y jettérent les ennemis; nos mineurs s'attachérent de nouveau fur cette capitale & fur celle des deux baftions; On prolongea de quatre zigzags le debouché parant de la troifieme demi-parallelle de la gauche & on commença dans cette partie une quatrieme demi-parallelle, à la droite de laquelle on etablit une baterie de canon.

Au fort ROWERF, on fit une troisieme demi-parallelle avec fa communication; & on etablît une baterie de mortier à la

droite de cette parallelle.

La 14', muit, du 27. uu 28. on acheva la quarrieme parallelle, & à fon extremité droite on etablit deux cavaliers de tranches nos mineurs continuérent leur travail fur les trois capitales; on etablit une baterie de cinq petits mortiers à la droite de la troifieme parallelle; on acheva la quarrieme derni-parallelle de la gauche.

Au fort ROWERF, on etablit à la gauche de la troisieme demi-parallelle une baterie de canon. Le Camp des ennemis derriere le fort, incommodé par notre artillerie se recula sur le champ

vers l'Escaut.

La 15°, muir, du 28. au 29. on fit quatre traverses rournantes à la droite de la quatrieme parallelle pour la desensier du chemin couvert; on deboucha de cette parallelle par trois sappes de deux zigzags chacune, dirigées sur les trois capitales des deux bastions & de la demi-lune; on etablit trois nouveaux cavaliers de tranchée, l'un à la droite de la capitale de la demi-lune; & les deux autres à droite & à gauche de la lunette de la gauche; nos mineurs coquinusérant leur travail avec succès.

La 16°, muit, du 29, au 30. on prolongea la fappe de la gauche de fept toifes & demi, celle du centre de quatre, & celle de la droite

droite de trois; on etablit deux mortiers derriere la troifieme demiparallelle de la gauche; les mineurs firent avertir qu'on travailloir fous eux; la gallerie de la droite étoit deja de vint-huit pieds avec des rameaux de quinze chacun; celle du centre avoit trente deux pieds, mais les rameaux etoient hors d'etat de fervir; & l'on fut obligé d'en commencer d'autres plus avant; la gallerie de la gauche avoit cinquante pieds, mais aufif fans rameaux.

Au fort Rowerr, on deboucha de la troisieme demi-parallelle par quatre zigzags; preliminairement à ce travail, les ennemis fur cette de 200, hommes avec beaucoup de travailleurs fur cette demi-parallelle, dont ils comblérent une partie avant qu'on pût venir à eux, mais ils furent bientot repoussés avec vigueur par 2. compagnies de grenadiers, soutenues par 4. viouets

de dragons.

La 17º, muit, du 30. su 31. nous finnes jouer une mine fous la capitale du baftion gauche, dont on couronna tout de fuite l'entonnoir; on prolongea la gauche de la quatrieme parallelle, de trente-trois coifes; & de deux coifes & demi, le debouché fur la capitale du baftion droit; on fit de la premiere parallelle une nouvelle communication avec la troisseme, pour le passage de l'artillerie.

Au fort ROWERF, on augmenta de cinq zigzags la sappe partant de la troisieme demi-parallelle; & de la tête de ce travail

on commença une quarrieme demi-parallelle.

La 18° nuit, du 31. Juillet au 1. Aout. on fit deux nouveaux descuchés partant de la quarrieme parallelle, chacun de deux zigzags, l'un dirigé fur la capitale de la lunete droite, 8¢ Pautre fur la capitale de la lunete gauche; on prolongéa de trente-neuf toifes la gauche de certe parallelle, pour embraffer une partie du Kick in de Pot; Dans le jour, nous fimes fauter une feconde mine fur la capitale du bastion gauche, dont l'entonnoir fut tout de suite couronné; nos mineurs continuérent leur travail avec ardeur.

Au fort ROWERF, on continua par la droite la quarrieme demi-parallelle; & on etablît à la gauche une batterie de canon.

La 19º. núit, du 1. au 2. on prolongea de dix roises la sappe sur la capitale de la lunette droite, & le mineur sy etablit ainst qu'au debouché de la sappe sur la capitale de la lunette gauche; M nous nous fimes fauter une mine fur la capitale de la demi-lune, dont Pentonnoir que l'on courronna de gabions étoit d'environ trente toiles; on communiqua à cet entonnoir par une fappe de trois toiles.

Au fort ROWERF, on prolongea encor la droire de la derniere demi-parallelle; on deboucha du centre par une marche de

fix zigzags, au bout desquels on fit un crochet;

Lo 20°. muit, du 2. ou 3. on prolongea de vint toiles la gauche de la quarrieme parallelle; & on fit à la droite de la troitieme une nouvelle communication avec la quarrieme.

Au fort ROWERF, on pouffa en avant de la droite de la quatre demi-parallelle quarre zigzags, au bout desquels on fit un

crochet.

La 21°. muit, du 2. su 4. on repara la quatrieme parallelle, les cavaliers de tranchée & les debouchés; les ennemis firent une petite fortie compofée de volontaires fur notre batterie de canon à la droite de la quatrieme demi-parallelle de la gauche, ils nous encluérent deux ou trois pieces & nous emmenérent quelques prifonniers.

La 22°. nuit, du 4. au 5. les grenades des ennemis firent faurer une de nos mines au faillant de la lunetre gauche; on ne pratiqua point de communication à l'entonnoir; nos mineurs travaillérent fans relache; on augmenta de deux pièces la batterie

qui battoit l'entrée du port.

La 23°. muir, du 5, au 6. L'attaque du chemin couvert fut entreprile vers minuit, par 10. compagnies de grenadiers, qui debouchérent fur les cinq faillants au fignal de quarre bombes; trois compagnies attaquérent le faillant droit, trois le faillant gauche, deux celui de la demi-lune, une le faillant de la !unette droite, & une celui de la lunette gauche; le tout marcha dans un bel ordre, mais la fougue de nos grenadiers les aiant emporté, partie é jetta dans le chemin couvert, partie s'amufa à faire un feu terrible, ce qui les exposa un fort longtems à celui des ouvrages, on ne laisse pas cependant de se loger sur les cinq dallantes, & d'establir de bonnes communications avec les cinq debouchés partans de la quarrieme parallelle; Les ennemis sirent sauter trois mines qui ne sirent aucun mal.

#### -## ( 9I ·) \$##-

La 24°. muit, du 6. au 7. on se logea dans la place d'armes du faillant gauche; les ennemis occupoient encor le faillant droit & faisoient un seu des plus vifs de cette partie; on etablit une batterie de mortier à la gauche de la quarrieme parallelle, & une autre à la droite de la troisieme; dans le jour, les ennemis mirent le feu au logement fait dans le faillant du bastion gauche.

La 25. muit, du 7. au 8. à cinq heures du toir, nous fimes fauter une mine à la droite du faillant gauche, qui fit tout l'effet qu'on en pouvoit atendre, aiant entamé la gallerie majeure des ennemis; à six heures, les ennemis firent sauter deux mines entre le faillant du bastion gauche & la lunette gauche; aussi tot le feu de leur artillerie redoubla, & immediatement apres une colonne de 180. hommes deboucha fur les entonnoirs, 2. compagnies de grenadiers marchérent à eux la bajonnette au bout du fusil, & les obligérent de se retirer avec perte; du moment qu'ils furent rentrés, il fortit tant du rampart que des ouvrages un feu prodigieux de mousqueterie; il se presenta en même tems à la gauche, un gros detachement fur lequel nous tirames beaucoup & qui ne deboucha point tout à fait du chemin couvert ; on se logea dans la place d'armes de la demi-lune & on y attacha fur le champ le mineur; nos bombes firent fauter un magazin à poudre dans le bastion Pucelle; à 5. heures du matin, les ennemis firent sauter une mine fous notre couronnement de la lunette droite, & firent ensuite un feu des plus vifs fur cet entonnoir.

La 26c. nuit, du 8. au 9. à neuf heures du soir, les ennemis vinrent attaquer notre logement dans la place d'armes faillante de la demi-lune, mais ils furent repoussés avec vigueur; on s'aperçut à la droite qu'une troupe des leurs se formoit en bataille sur la . crête du glacis, mais ils ne branlerent point; on se logea dans les entonnoirs des dernieres mines fautées par les ennemis; on perfectionna la communication au couronnement de la droite; & on repara l'entrée des logemens de la gauche; & le derangement

que le feu des ennemis avoit mit à la tête de nos sapes.

La 27e. nuit, du 9. au 10. on construisit à la gauche de la quatrieme parallelle une batterie de 6. obus, & à la droite une batterie de 5. mortiers; nos bombes mirent le feu à un petit magazin de grenades des ennemis, & à un autre de poudre; on prolongea le couronnement du faillant gauche, fur la droite; & celui M 2

du faillant de la demi-lune, de droite & de gauche; on fit un debouché fur la droite de la demi-lune, pour y etablir le mineur.

Dans le jour , les ennemis firent une tentative fur le village. de Wout, poîte tres avantageux que nous avions retranché avec foin; 3. bataillons, 15. compagnies de grenadiers, & 22. piquets atraquérent avec vivacité nos trois redoutes en avant de ce village, mais leurs efforts furent intuiles, & ils furent obligés de fereirer avec une perte confiderable; comme leur deffein étoit apres Penlevement de ce poîte, d'engager une afaire generale, notre armée fe porta fur le champ de bataille dés le main, & y resta jusqu'aut foir qu'on fit que le se nommis s'etoient retirés.

La 28°, mit., du 10. su 11. une bombe des ennemis mit le feu à 6. heures du foir, à une de nos mines qui fit fauter la contréfcarpe fur laquelle nous etions logés; à 8. heures, nous en fimes fauter une autre à droite, qui creva la gallerie majeure des, ennemis; on acheva le couronnement du chemin couvert depuis

le centre jusqu'à la gauche.

La 295, muit, du 11, au 12, les ennemis firent fauter hierà 6, heures du foir, une mine à la droite du faillant de la demi-lune; à 7, heures, nous en fimes fauter une qui arracha les palissades de cer angle faillant, & mous nous logeames tout de fuite dans l'entonnoire qui écoit prosond; on prolongea par la droite le couronnement du chemin couvert de la demi-lune; à 6. heures du matin, nous simes fauter une mine au milieu du logement fait dans le faillant du centre.

La 30. nuit, du 12. nu 13. à 9. heures du foir, les ennemis firent fauter une mine à droite du faillant du bastion gauche; on acheva de couronner toute la partie du chemin couvert du front d'ataque.

Au fort ROWERF, nous retirames nos pieces des dernieres

batteries, que nous demolimes.

Le 31°. muit, du 13. mu 14. les ennemis firent fauter deux mines à 7. heures du foir, l'une à la gauche du faillant de la demi-lune, & l'autre à la droite du baftion gauche; nous en fimes fauter une à l'entrée de la nuit vis-à-vis le baftion de la droite dont on couronna l'entonnoir; on repara affez les communications pour pouvoir y étre à couvert du canon & de la mousqueerie; à 4. heures après midh, nous fimes fauter une mine dans le chemin couvert à droite du faillant de la demi-lune.

La 32. nuit, du 14. au 15. à 9. heures du foir, les ennemis firer fauter deux mines à gauche de nore derniere; on reparalles communications, & on le logea dans les deux entonnoirs des mines fautées la veille; on etablit une batterie d'obus à la quatrieme demi-parallelle de la gauche, pour battre à ricochet le baftion gauche; on prolongea la droite de la premiere parallelle; à 4. heures apres midi, nous finnes fauter une mine fous le faillant du baftion droit; à 5. heures, nous en finnes fauter une autre dans la place d'armes du faillant gauche; ces deux mines produifirent Peffet qu'on

en desiroit;

La 33c. mit, du 15. au 16. nous fimes sauter une mine qui renversa la face droite de la lunette de la gauche; immediatement apres, 60. volontaires, 4. mineurs, & 6. ouviers, foutenus d'une compagnie de grenadiers & suivis de travailleurs, montérent dans l'ouvrage, & le logérent dans l'entonnoir fait par la mine, malgré les efforts du l'ememi qui ne voulut abandonner qu'au jour le terreplein pour se retirer dans le reduit; les ennemis firent sauter à 9. heures du foir, une mine vers le faillant gauche; on etablit une batterie de 4. canons & une autre de 4. obus à la droite de la premiere parallelle, pour battre à ricochet le bastion droit; à 7. heures du matin, 200, hommes des ennemis fortirent du reduit, attaquérent avec vivacité notre logement & nous obligérent de l'abandonner, mais ils en furent bientôt chasses à leur tour, par une compagnie de grenadiers & deux piquets; une heure apres, ils jettérent une quantité de feux d'artifice sur le couronnement du chemin couvert à droite du debouché de la lunette; à 7. heures du foir, les ennemis firent une seconde tentative pour nous deloger de la lunette, mais qui leur reussit moins encor que la premiere.

Au fort ROWERF, les ennemis firent une fortie à une heure apres minuit sur la tête de notre sappe, mais nos piquets les firent

rentrer avec precipitation.

La 34s. muit, du 16. au 17. nous fimes fauter à une heure apres minuit, une mine dans le chemin-couvert vis-à-vis le baltion de la droite; on travailla à reparer les debouchés des communications.

La 35°, muit; du 17. du 18. nous fimes une tentative sur le reduit de la lunette gauche qui ne reuffit point, les ennemis y une trop en force; nos volontaires descendirent dans le fossé de de M 3 la

la demi-lune, entrérent dans la gallerie majeure, fouillérent quelques mines, tuérent les mineurs & arrachérent les faucissons; les ennemis firent sauter à 10. heures du soir, notre gallerie des mines etablie sur l'arrondissement du bassion gauche.

La 36s. muit, du 18. nu 19. on repara & on perfectionna toures les communications; on prolongea par la droite jusqu'à la contréCarpe le logement de la lunette gauche, la traverse servant d'epaulement; & par la gauche jusqu'au milieu de la face gauche de la ditte lunette; on siren differens endroits de bons cavaliers, pour plonger dans le sosse de la place & celui de la demi-lune; à 2. heures apres midi, nous fimes sauter une mine dans la place d'armes s'aillante de la gauche.

La 37°, muit, du 19. nu 20. nous couronnames norre dernierre mine, & lui finnes une communication avec le couronnement du chemin couvert; à 16. heures du foir, nous finnes fauter une mine fous l'angle de la lunetre de la droite; nous en couronnames rout de fuite l'entonnoir, & communiquames ce logement avec le couronnement de la gauche du faillant de cette lunette; on perça la gallerie des ennemis dans le terreplein du chemin couvert de la demi-lune, & on y jetta beaucoup de bombes, de grenades & de poudre pour les en deloger; il fauta dans un entonnoir de ce faillant quelques barils de poudre.

La 28c. nutt, du 20. au 21. les ennemis firent fauter cinq mines ou fougasses: une, vis-à-vis la face droite de la lunerre gauche; deux, vis-à-vis les faces de la demi-lune; & deux, vis-à-vis celles du bastion gauche; on couronna l'entonnoir de la mine vis-à-vis la face gauche du bastion gauche; on sie des banqueres dans le logement sur l'angle de la lunette droite; & on prolongea ce logement par la droite de quatre toifes, & par la gauche de deux; on prolongea le logement de la contréscarpe de la demilune jusqu'aux angles rentrants de droite & de gauche; on retablit le logement que nous avions poussé auparavant jusqu'à l'angle rentrant, lequel avoit eté ruiné par les mines des ennemis dans cette partie; le matin, nous fimes sauter une mine sur l'arrondissement droit, qui renversa dans le fossé cinq toises de la contréscarpe; on couronna l'entonnoir & on y communiqua tout de fuite; nous en fimes fauter une seconde sur la contréscarpe de la demi-lune prés de la traverse de la lunette gauche, qui fit son entonnoir dans le chemin couvert.

La 39s. muit, du 21. au 22. les ennemis firent fauter trois mines fur le faillant de la demi-lune; nous retablimes tour de fuite les communications qu'elles avoient comblé; ils en firent fauter une autre fur le chemin couvert vis-à-vis la face gauche du battion droit, qui ruina notre communication & Pentonnoir où nous avions ataché le mineur, mais on ne tarda pas à les rétablir; nous etablimes dans trois entonnoirs fur les faillants des battions & de la demi-lune, sept mortiers & douze pierriers;

La 40°, muit, du 21, su 23, on deboucha de l'enfonnoir à l'exremité de la branche droite de la lunette gauche, & on se longea parallellement à la contrescarpe jusqu'au logement de l'arrondissement de la demi-lune; nous simes sauter se matin, deux mines sur les prolongemens des faces de la demi-lune; Les ennemis firent dans le fosse une caponniere pour communiquer à la demi-

lune, avec un epaulement à chaque flanc.

Ls 41°, mit., du 23, m 24, nous fines fauter une mine à Pextremié de la face droite de la lunette gauche, elle ruina dans cette partie la gallerie des ennemis, & renverfa dans le fosse tout la maçonnerie de la contréscarpe; les ênnemis peu de tems apres en firent fauter une autre prés de celle-cy, qui acheva de renverser le contréscarpe; on fit un nouveau logement sur la conréscarpe du bastion gauche qui s'etendit jusqu'au retour du chemin couvert; on perfectionna celui qui partoit de la lunette gauche & communiquoit à l'arrondissement devant la demi-lune; on se logea aussi dans le fosse de la lunette droite.

La 425, muit, du 24, su 25, nous couronnames l'entonnoir de notre demiere mine; nous fines une communication de la quatriéme parallelle à l'angle de la lunette gauche, pour le paffage de l'artillerie; les ennemis firent une fortie à minuit pour nous chaffer de ce dernier entonnoir, mais nos grenadiers les repouffèrent für le champ & le travail ne fut point discontinué; le feu prit à 10. heures du foir, à la ville & d'une toute la nuit.

La 43°s. muit, du 25, su 26. nos bombes mirent le feu à un magazin de grenades que les ennemis avoient dans le baltion gauche; nous fimes fauter à minuit une mine fur l'arrondiffement de la contrescape du baltion droit; les ennemis en avoient fait fauter une derriere celle-ci à 9. heures & demi du foir, & une autre qui fouffla dans un de nos entonnoirs prés de la contrescape de de contrescape de de contrescape de de la contrescape de la contresca

&c. nous ora la communication d'un puir que nous avions fait pour longer la gallerie par la droite; on prolongea de quelques toiles le logement fait dans le foffe le long de la face droite de la lunetre droite; le mineur continua fon travail dans l'entonnoir de la ditte lunette; on perfectionna la communication fur la lunette gauche pour le paliage de l'artillerie; on prolongea par la gauche de trente-fix toiles la quarrieme demi-paralelle de la gauche; dans le jour, nous finnes fauter une mine dans le terreplein de la face gauche de la lunette droite, pour prevenir les mineurs ennemis qui s'ecoient fait entendre; cette mine endommagea leur retranchement & leur gallerie.

La 44°, nuit, du 26. au 27. à 9, heures du foir, nous fimes fauter une mine fur la contrécarpe de la demi-lune, qui la renversa dans le fosse; une heure apres, les ennemis en firent fauter une autre, un peu sur la gauche de l'arrondissement du bastion droit; on prolongea le logement du fosse de la lunette droite, jusqu'a la contréscarpe du bastion, sur laquelle on fit un retour d'environ quatorze roites; on prolongea aussi le logement de la contréscarpe de la face droite de la demi-lune jusqu'a la traverse de la lunette droite, s'où on se retourna jusqu'au decombrement de la face gauche de la lunette; on commença à travailler aux batteries de breches; on prolongea encor la gauche de la quatrieme demi-parallelle de la gauche; à 6. heures du matin, les ennemis vinnent arracher quesques gabions tout à fait à la droite, pour pouvoir proteger l'entonnoir que leur mine si dans cette partie.

La 45°, muit, du 27, au 28. on travailla dans le logement de la contrélcarpe de la face droite du baftion gauche à une batterie de 5, pieces pour battre en breche cette face ; on fit de droite & de gauche de cette barterie un puid; on attacha auffi le mineur à la face droite de la lunette gauche, ainfi qu'a plufieurs autres endroits; on perfectionna le logement du folié longeant la face droite de la lunette droite; on s'aperçut que les ennemis travailloient fous cette lunette; on fit une communication de la quatrième parallelle au couronnement du chemin couvert de la face droite de la lunette droite, pour le paffage de l'arrillerie; nous fimes fauter une mine qui renversa la contréscarpe vis-à-vis la face droite de la demi-lune.

### ( 97 )

La 46° nuit, du 28. au 29. on fit une communication de la quatrieme parallelle au couronnement du chemin couvert devant la face gauche de la lunette droite; à l'extremité de la face droite de la lunette gauche, on travailla à un emplacement pour une batterie de 4. pieces fur la contréscarpe, pour battre en breche la face gauche de la demi-lune; on perfectionna & on repara les communications des sappes; & on poussa le logement de la contréscarpe de la face gauche du bastion droit, jusqu'à la traverse de la lunerte; les ennemis firent fauter une mine au faillant de la droite; dans le jour, nous en fimes fauter une fur la contréscarpe du prolongement de la face droite de la demi-lune, qui renversa dans le fossé ce qui restoit de la contréscarpe dans cette partie, & affura par là l'erabliffement de notre batterie.

La 47°. nuit, du 29. au 30. le mineur ennemi voulut donner un camoufflet au nôtre, pour l'etouffer dans l'entonnoir de la lunette à gauche, mais il ne pût reuffir & le travail du nôtre alla roujours son train; à l'extremité de la face droite de la lunette droite, notre mineur penetra jusqu'à la gallerie des affiegés, la perça & rencontra le mineur ennemi; ils se tirérent quelques coups de pistolets dont le nôtre fut blesse; à l'instant nous y jettames cinq-cent livres de poudre à laquelle on mit le feu pour etouffer le mineur ennemi & faire fauter la gallerie; de forte qu'il ne resta plus dans cette partie qu'une quille de contréscarpe jusqu'à l'arrondissement droit; nous fimes sauter cette nuit le reduit de la lunette gauche, & nous nous logeames dans cet ouvrage; nous continuames le travail de la batterie contre la face gauche de la demi-lune; le mineur continua ayec fucces fon travail dans les endroits ou il etoit attaché.

La 48c. nuit, du 30. au 31. on prolongea le couronnement du glacis jusqu'aux entonnoirs du bastion de la droite; on perfectionna & on agrandit le logement de la lunette gauche & fa communication avec celui du reduit; on fit deux descentes du chemin couvert: l'une à l'angle rentrant entre la demi-lune & la lunette gauche, pour communiquer à la batterie de cette partie; l'autre vers l'angle rentrant entre cette lunette & le bastion gauche, pour communiquer à la premiere batterie.

La 49e. muit, du 31. Août au 1. Septembre; on repara le logement de l'interieur du reduit de la lunette gauche, que le

#### -103 ( 98 ) Sot-

grand feu de l'ennemi avoit totalement detruit; on commença vis-à-vis de la face gauche de la demi- lune une defcente de fossit à ciel ouvert; on en commença une autre vis-à-vis la face droite du bastion gauche; le mineur continua ses operations pour assurer de breche.

La 50°, muit, du 1. au 2. nous fimes fauter une mine fur la contréfcarpe de la face droite de la demi-lune; on couronna un entonnoir à l'extremité de la face gauche de la lunette droite, & on y attacha le mineur; on continua les descentes du sosse, so en commença une troisieme aussi à ciel ouvert vis-à-vis la face gauche du bastion droit; on etablit deux batteries de breche aux deux cotés du saillant du chemin couvert de la demi-lune, pour battre les deux epaules des deux bastions; on attacha le mineur au logement de la lunette gauche; on ouvrit un bout de boiau du couronnement du chemin couvert à l'angle rentrant du bastion droit.

Ls 51°, muit , du 2. au 3, les ennemis firent fauter deux mines entre la lunette droite & la demi - lune, qui ne firent qu'un entonnoir; notre logement de contréfcarpe en fur un peu endommagé; nos mineurs percérent dans la partie droite, la gallerie des ennemis , & les en chaffèrent; on fit une communication pour le paffage de l'artillerie du couronnement du chemin couvert à l'extremité de la face droite de la lunette droite; on fit les deux bouts d'une cinquieme parallelle, l'un entre la capitale du baftion gauche, & celle de-la lunette gauche; l'autre entre la capitale du baftion droit & celle de la l'unette parallelle du faça de vint-fept roifes, pour embraffer toute la gauche du Kicki ni de Pot.

Là 52s, muit, du 3, au 4, nous fimes fauter une mine à la droite de notre batterie de breche fur la contrécarpe de la face gauche de la demi-lune, qui renverfa toute la maçonnerie dans le foffe fans endommager la batterie; le mineur fut etabli dans les deux puits de Pentonnoir de la lunette droite; on continua de rravailler aux descentes du fosse; on prolongea la cinquieme parallelle depuis la capitale de la lunette gauche, jusqu'a celle

de la demi-lune.

La 53° mit, du 4. su 5. les ennemis firent sauter à 9. heures du soir, une sougasse sur la contréscarpe de la face droite de

la demi- lune, pres la lunette à droite, cette mine derangea un peu l'attaque des mineurs dans certe partie; à on iranettre les capitales de la demi- lune & celle de la lunette droite ce qui reffoit encor à faire de la cinquieme parallelle, definée à contenir des troupes en cas d'affaut; nous fimes fauter trois mines contigues fur la contrécarpe de la face gauche du baffion droit , qui eurent l'effet qu'on en attendoit, en ce qu'elles renverfèrent dans le foffé jusqu'à la lunette, ce qui refoit de la contrécarpe , & nous affurérent par la l'etabliffement de notre batterie de la droite.

La 54°, muit, du 5, au 6, on travailla à l'etabliffement de la batterie de la droite; nous fimes fur l'angle de la lunette droite un logement un peu en avant du premier, avec une bonne banquette pour chaffet totalement du terreplein de cette lunette l'ennemi qui vouloit encor s'y gliffer; de ce logement on plongeoit jusques dans le reduit; les bombes & les grenades de l'ennemi endommagérent nos descentes du' fosse, mais on les reablit; on s'aperçut que l'eau commençoit à venir dans le fosse, sans savoir

jusqu'où l'ennemi pouvoit la faire monter.

La 55°, muit , du 6. au 7. les ennemis firent fauter une mine à gauche de l'etabliffement de notre batterie de la droite, qui en renverfa l'epaulement , mais que nous retablimes bientôt ; on fit une communication du centre de la cinquieme parallelle au couronnement du chemin couvert de la face droite de la lunette gauche ; les ennemis vinrent le matin par le reduit de la lunette droite pour arracher & mettre le feu aux gabions du flane gauche de la batterie de la droite; ils y jettréent quelques arrifices, malgré la diligence de nos grenadiers qui les firent rentrer tout de fuite.

La 56°, mit, ciu 7, au 8, on fit dans un entonnoir à l'arrondifiement de la contrécarpe du baftion droit, un bon logement pour balaire le folfe, & metre la batterie consigue losd'infulte; pour affurer celle de la gauche, on fit dans le logement
de la lunette gauche, un puid d'ou l'on marcha à la batterie paralellement à la face gauche de cette lunette; on fie deux nouvellebatteries de bombes dans la cinquieme parallelle, de 4. mortiers
chacune; les attaques des mineurs & les descentes de fosse se continuérent san accident.

L

Ls 578, muit, du 8, au 9. les cinq bateries de breche reçurent leurs pieces, & commencérent à tirer dés le matin; celle contre le baltion droit etoit de 4, pieces; celle contre l'epaule de ce baltion, de 3; celle contre le baltion gauche, de 5; celle contre l'epaule de ce baltion, de 3; & celle contre la demi-lune, de 4; on continua avec fuccés les descentes du fosse; nos mineurs n'avoient pas encor fait fauter le reduit de la droite, parcequ'ils avoient rencontrés les decombres de la gallerie ennemie qu'il fallut deblaier avant que de parvenir au point necessiaire.

La 58°. mui: ¿du 9. su 10. on repara les batteries que le grand feu des ennemis avoit un peu endommagées; on retablit auffi les communications, & les entonnoirs avancés; les ennemis vinrent à la pointe du jour atraquer l'entonnoir du battion à droite, où nous avions un puid etabli, mais ils furent repouffés avec perte.

Lo 59°, muit, du 10. au 11. les mineurs de la lunette à droite qui alloient au reduit, trouvérent une gallerie des ennemis & Paiant percée, ils coupérent le faucifion d'une mine chargée qui en fautant auroit fait un tres grand tort à notre batterie de la droite, deja fort incommodée par le feu des ouvrages collateraux; cette decouverte mit nos mineurs en eat de pouffer plus loin le ravail fous le reduit; le mur etoit deja ouvert dans tous les endroits où nous battions en brêche; & nous continuames avec fuccés, malgré le grand feu de l'artillerie & mousqueterie ennemie.

La 60°, muir, du 11. au 12. on fit un bon epaulement à la gauche de norre batterie de la droite, pour la garantir des fret collateraux; elle continua de tirer avec beaucoup de fuccés; les breches etoient deja fort avancées & l'on comptoit qu'elles feroient praticables le lendemain; les ennemis demasquérent de nouvelles batteries dans les ouvrages collateraux de la gauche, qui nous incommodèrent fort, fans cependant ralentir notre feu.

La 61°, mit, du 12. su 12. les ennemis firent une petite fortie de 27. hommes à la gauche, fur notre baterie de morrier vis-à-vis la lunette Hollande, dont ils enclouérent quelques pieces, mais avec de trop petits clous, que nous retirames facilement; ils firent fauter dans le meme terns une mine au faillant droit, qui devoit (à ce que nous fumes depuis) servir de fignal à deux troupes des leurs pour attaquer de concert, notre batterie de la droite; nous

apercumes en effet ceux de la droite, mais ils fe retirérent presque auffit-or quils de furent prefentés; ceux de la gauche ne parurent point, ils s'egurérent dans le fosse par le peu de precaution qu'on eu de donner un bon conducteur à un Officier enreprenant que l'on avoit chargé de cette commission; nos barries sort incommodées par le seu de la place, n'avoient point encor perfectionné les brêches.

La 65<sup>8</sup>, muit, du 13, au 14. les ennemis firent à l'egard du reduit de la droite ce que nos mineurs m'avoiene, pu faire: une mine qu'ils firent fauter combla la moitié du reduit, de façon que perfonne ne pouvoit y revenir; ils en firent fauter une autre quelques heures apres, à la droite & fort prés de la première, elle forma un grand entonnoir, dans lequel nous nous logeames; on repera les communications; les bréches commençoient à devenir praticables, on travailla à les écreter.

La 65; mais, du 14. su 15. on fit un logement dans le reduit de la droite, pour plonger dans le fosse; & un nouveau debouché dans la lunette gauche; on repara & on clargh toutes les communications; pour faciliter le passage aux troupes dans le tems de l'affaux, que s'on se proposité de donner ce marin, mais que l'on

jugea plus convenable de remettre au lendemain.

La 64° muit, du 15. au 16. les troupes commandées pour l'affaut se rendirent dés le soir à la queue de la tranchée, pour êrre en etat de deboucher à la pointe du jour; l'attaque de chaque bastion se devoit faire par 6. compagnies de grenadiers precedées par 400. volontaires, fourenues par 6. bataillons, & fuivies par 300, travailleurs, 2, brigades de fapeurs, 20. canoniers, & 8. ouvriers; & Patraque de la demi-lune, par 2. compagnies de grenadiers, precedées par 100. volontaires, foutenues par 2. bataillons, & fuivies par 300. travailleurs; les ennemis etoient dans une securité si parfaite qu'a peine y avoit-il 300, hommes dans tous les ouvrages du front d'attaque, encor ces gens là etoient-ils fort mal fur leurs gardes; nos troupes deboucherent à 4. heures & demi du matin, au fignal de deux salves de tous nos mortiers; le peu de resistance qu'elles essuiérent de la part de l'ennemi, leur donna une nouvelle vigueur ; la demi-lune fut emportée dans l'inftant, & tout ce qui s'y trouva fut passé au fil de l'epée, ou pris; l'ennemi n'augmenta point les difficultés que nous eumes à monter les brêches des bastions, qui n'etoient point N 3 encor

encor affez praticables; il nous laiffa auffi nous former dans les deux gorges, & nous etendre de droite & de gauche le long du rampart, jusqu'aux portes d'Anvers & de Breda que nous forcames bien facilement; M. DE CRONSTROM revenu alors de fon pironnisme, n'atendit point le denouement de cette affaire là; il se retira de la ville, & ne voulut plus en disputer le commandement à M, le Prince de Hesse-Philipsthal à qui il apartenoit de droit par sa qualité de Gouverneur; ce prince raffembla tout ce qu'il y avoit de braves gens dans fa garnifon, & vint au devant de nous, comme nous nous aprochions en bon ordre de la grand-place; nous nous fufillames beaucoup pendant une heure, fans gagner ny perdre de terrein; à la fin M. le Prince de Hesse qui etoit blesse, fit battre la retraite de son coté; élle se fit jusqu'a sa porte avec assez d'ordre, mais delà jusqu'à Stemberg dans la plus grande confusion, & les fuiards entrainérent avec eux les dix-huit bataillons qui campoient dans les lignes; les forts du Sud, Rowerf, Pinzen & Mirmont, ainsi que le Kin-de-pot se rendirent à discretion; nos soldats se voiant alors paifibles possesseurs de la ville, s'abandonnérent au pillage comme à une chose qui leur revenoit de droit; M. de Löwendal prit cependant toutes les precautions necessaires pour diminuer ce mal & le faire cesser le plutôt possible. On evacua la perte des ennemis tant tués que pris dans cette journée, à environ 4000. hommes, & la notre à 400. tant tués que blessés; à l'egard de celle que nous fimes pendant ce fiege, il feroit affez difficile de la bien determiner.





# **JOURNAL**

du

Siege de Lillo,

commandé par

M. LE MARECHAL DE LÖWENDAL,

en 1747.

E fort & ceux de Frederick-Henri, & la Croix etoient bloqués dés le commencement du fiege de Berg-op-200m, par des postes que nous avions sur toutes les avenues; & il y avois sur la la digue prés le moulin de Doel, une batterie de 12. pieces de canon, pour barrer le passage de l'Escaut.

Le 27. Septembre, M. de Lally vint camper à Berentrecht

avec 2. bataillons, & 400. volontaires.

Lz 28. on fit fornmer le Commandant du fort Friderich-Henri de fe rendre, mais il le refule à moins d'un ordre expres de fes Mairres; c'etoit M. DE VASSI, qui commandoit auffi en chef dans les deux aurres forts; il atriva au camp un renfort de 12. piques d'infancrie.

La nuit du 28, au 29, on etablit 4, canons, 2 mortiers & 3, obus, en batterie à la droite du fort Sluisken ruiné; & une autre batterie femblable à celle là, für la digue de Santvliet, pour battre le fort Frederick; M. de Vassi für tué du troisieme coup

de canon qui partit de la premiere batterie.

La nuit du 29. au 30. nous poussames quelques zigzags en avant de notre batterie sur la digue de Santvliet.

La nuit du 30. au 31. Nous prolongeames la marche en zigzags commencée la veille; & nous emportames la batterie des

dit heureusement à Lillo.

ennemis sur la digue.

La nuit du 31. Septembre, au 1. Octobre, nous poussames de nouveaux zigzags en avant de la batterie des ennemis; M. De THERRY, envoié de Tholen pour remplacer M. de Vass, se receive de la batterie des ennemis con la company.

La muit du 1. au 2. nous portames la fappe jusques fur la crète du chemin-couvert du fort Frederick; & nous tournames ce fort par fà droite le long de PE/Caut, pour couper la retraite aux ennemis; ils demandèrent fur le champ à capituler, & ils fe rendirent prifonniers de guerre, confervant neantmoins leurs equipages.

La nuit du 2. au 3. nous nous aprochames jusqu'au fort Blauwgaren ruiné, pour delà commencer à attaquer le fort Lillo. M. de Lage vint se porter avec 12. belandres au dessous

du fort Frederick.

La nuit du 3, au 4. nous ponssames en avant du fort Blauwgaren, quelques zigzags, au bout desquels nous etablimes 4. canons, 2. mortiers, & 3. obus, en barrerie.

La nuit du 3, au 4, nous ajoutames quelques zigzags à

ceux de la veille.

#### \*\*\* ( 105 ) \$#

La nuit du 5. au 6. nous prolongeames encor notre marche en zigzags; & nous raprochames notre batterie.

La nuit du 6. au 7. nous nous portames jusques fur le chemin couvert du fort Lillo, que nous couronnames; nous nous aperquimes le matin que les ennemis avoient abandonné ce fort dans la nuit, pour le retirer au fort La Croix.

La nuit du 7. au 8. nous commençames fur la digue à plus de moitié-chemin du fort La Croix, une marche en zigzags que

nous portames jusqu'a la barrière.

Ł 8. au matin, M. le Marechal de Lowendal arriva d'Anvers dans un Yackt, & fit dire àu Commandant que s'il ne fe rendoit fur le champ, il n'avoit plus de capitulation à efperer; M. de Thierry ne s'opiniarra point d'avanege, & accepea la confervation des effess de fa garnifon qu'on lui offroit.



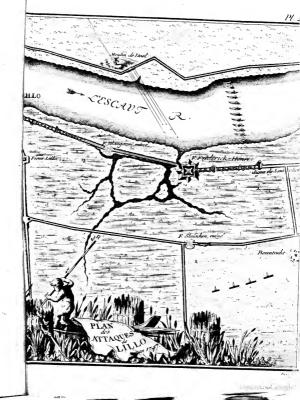





## **JOURNAL**

Siege de Mastrick,

commandé par

M. LE MARECHAL DE LÖWENDAL, fous

M. LE MARECHAL-GENERAL,

en 1748.

L 13. Avril, cette place fur entierement inveftie par 143.
bataillons, & 77. efcadrons; & nous eumes outre cela, un corps fur la Gueule, un autre fur le Demer, & un autre entre

le Jaar & la Meuse; ces trois corps faisoient ensemble 149. escadrons, & 25. bataillons.

Le 14. on fit les reconnoissances, & l'on determina deux arraques, l'une sur la droite de la basse Meuse, & l'autre à la gauche de cette riviere; M. le Marechal - General etablit fon quartier à Hocht, & M. le Marechal de Löwendal prit le sien à Opharen.

La nuit du 15, eu 16, on ouvrit la tranchée aux deux attaques: A LA DROITE, on fit une parallelle qui embrassoit tout le front depuis la chaussée de Bruxelles jusqu'à la Meuse; on communiqua à cette parallelle, à la gauche par cinq zigzags, & au centre par trente-huit zigzags partans de Kouvenberg où êtoit le parc d'artillerie. A LA GAUCHE, on fit une parallelle qui embraffoit tout le front de Wick depuis le chemin d'Aix jusqu'à la Meuse; & on communiqua à cette parallelle par trois zigzags partans de l'abaye de Gyssel; Ces deux ouvertures se firent fort tranquillement, les ennemis ne nous aiant apercus qu'a trois heures du matin.

La tranchée fut montée à la droite, par un Lieutenant-General, un Marechal de Camp, deux Brigadiers, avec huit bataillons & autant de Compagnies auxiliaires; la tranchée fut montée à la gauche, par un Marechal de Camp, un Brigadier, avec quatre

bataillons, & autant de Compagnies auxiliaires.

La 2de, nuit, du 16. au 17. A LA DROITE, on fit une seconde parallelle qui n'embrassoit que le front des deux ouvrages à corne de la porte de Bois-le-duc; on communiqua à la gauche & au centre de cette parallelle par un seul boiau, & à la droite par vint-six zigzags; on fit une nouvelle communication en ligne droite, du depot de la droite à la premiere parallelle; on travailla le long de la premiere parallelle, à l'etablissement de deux batteries de canon, deux de mortier & une d'obus; & à la droite, à la construction d'une redoute, A LA GAUCHE, on fit les deux bouts de la seconde parallelle, dont la gauche fut apuiée à la premiere, & la droite communiqua avec celle-cy par trois zigzags; on travailla au centre de la premiere parallelle à deux batteries de canon, & à la gauche à une redoute.

La 3º. nuit, du 17. au 18. A LA DROITE; on commença à la gauche une troisieme parallelle, qui ne devoit embrasser que le front du premier ouvrage à corne; on travailla à deux batteries de mortier; deux d'obus, & une de canon au centre de la feconde parallelle, & à une de mortier dans la communication de ce centre avec la premiere parallelle; on acheva la redoute de la droite; les affiegés firent à une heure, une fortie de 200. hommes qui mirent d'abord quelque defordre parmi nos travailleurs, mais nos grenadiers aiant marché à eux, ils fe retirérent. ALA GAUSE, on joignit les deux bouts de la feconde parallelle; on travailla le long de cette parallelle à quarte batteries de canon, & à une d'obus; & f'on acheva la redoute de la gauche.

Lo 4° nuit, du 18. ou 19. A LA DROITE, on acheva la troifieme parallelle de la gauche, & ses deux communications avec la seconde; on prolongea la gauche de celle-cy; & l'on etablit

à la droite de la premiere, une nouvelle batterie.

La 5°. muit, du 19. au 20. on prolongea la droite de la feconde parallelle; & l'on commença dans cette partie un debouché fur la capitale du baftion detaché de la droite. Toutes les batteries aux deux attaques reçurent leur pieces.

La 6°, nuit, du 20, au 21, on commença quelques debouchés vers la droite de la premiere parallelle, qui ne furent point con-

tinués dans la suite.

La 7. mait, du 21. su 22. on prolongea le debouché fur la capitale du baîtion deraché de la droite, jusques prés du bord de l'avant foffé, le long duquel on commença la troifieme parallele de la droite, qui ne devoit embrasser que le second ouvrage à corne. Nos batteries aux deux attaques tirérent avec succès malgré le maturais tems.

La 8°. muit, du 22. mu 23. on acheva la troisseme parallelle de la droite, qui communiqua avec le centre de la seconde par un boiau avec des traverses tournantes; on retablit les batteries que le mauvais tems & le feu des ennemis avoient derangées, & on en etablit une nouvelle à la droite de la premiere parallelle.

La 9°. mit, du 23, au 24. on commença quatre debouchés fur les capitales des quatre premiers faillans du front d'attaque.

La 10°, mit; du 24° nu 25°. on prolongea les quaire debouchés commencés la nuit precedente; les ennemis à la faveur d'un brouillard tentérent une fortie de 200. hommes fur la tête des debouchés du centre, mais nos grenaliers les obligérent de rentrer fans avoir rien fait. Le 11°, nuit, du 25, au 26. de la tête des trois debouchés de gauche, on commença dans cette partie une quatrieme parallelle; les ennemis firent à une heure une fortie fur nos debouchés, & curent le tems d'arracher quelques gabions.

La 12°, nuit, du 25. au 27. on acheva la quatrieme parallelle

de la gauche.

La 13°, muit, du 27, aui 38. A LA DROITE; on perfectionna la quarrieme parallelle & les debouchés. A LA GAUCHE, les ennemis firent en le gliffant le long de la Meufe, une fortie d'environ 1000. hommes d'infanterie fur nos batteries de la droite, 
dont ils enclouérent quelques pieces avant qu'on pût les repouffer; 
dans le même tems, ils firent une autre fortie vers la gauche, de 300. 
chevaux, pour tacher de tourner notre redoute & notre premiere 
parallelle, mais quelques coups de canon qu'on leur tira les firent 
rentref.

La 14°. nuit, du 28. su 29. le faillant gauche fut atraqué à 4. heures & demi du matin, par 7. compagnies de grenadiers qui debouchérent à droite & à gauche de la fleche, la tournérent, & chafférent l'ennemi de cette partie du chemin couvert; on en commença tout de fuite le couronnement, & con entourra la fleche par deux boiaux de communication; les affiegés vinrent peu de tems aprés pour troubler ce travail, mais ils furent repouffés avec perte.

La 15°. nuit, du 29. au 30. l'attaque du faillant droit fe fit par 4- compagnies de grenadiers, qui debouchérent à 9, heures du foir, à droite & 4 gauche de la fleche, la tournérent, & obligérent l'ennemi à abandonner cette partie du chemin couvert; on en commença le couronnement, & on encourra la fleche par deux boiaux de communication; on prolongea de droite & de gauche le couronnement du faillant droit, & on etablit dans cette partie rois nouvelles batteries de mortier; les ennemis firent fauter vers minuit, une fougaffe fous le faillant droit, qui nous etouffa quelques hommes. & dans le jour, ils en firent fauter deux autres fous le meme faillant.

La 16e. nuit, du 30. Avril au 1. May, on commença une quatrieme parallelle à la droite; & on prolongea de droite & de gauche le couronnement de chacun des deux faillans; le feu des

ennemis continua d'etre tres vif.

### -168 ( III ) \$41-

Ls 17°. nuit, du I. su 2. on prolongea & on perfectionna les logemens des deux faillans, & leurs communications avec la quarrieme parallelle.

La 18ê. muit, du 2. au 3. on fit les dispositions necessaires pour l'attaque des deux bastions detachés & celle des deux ouvrages à corne, que l'on vouloit entreprendre la nuit suivante.

L'apres midy, on convint d'une suspension d'armes de 43. heures à l'occasion d'un arrangement pris au congrés d'Aix, conser-

nant la ville de Mastrick.

Le 6. les Affiegés arborérent le drapeau blanc, & le Magistrat fe rendit à Hocht pour remettre les chefs de la ville à M. le Marcchal-General; la capitulation fut sipnée le même jour.

Le 10. la garnison sortir avec tous les honneurs de la guerre; elle constitoir en 12. bataillons Autrichiens, 7. Hollandois, 4. Bavarois & 660. chevaux; M. le Baron d'Aylva commandoir en ches dans la place.



#### -4+3 ( II3 ) \$+4-

#### ERRATA.

ON a besoin de quelque indulgence pour ce qui regarde l'accentuation des premieres seuilles, qui a été assez negligée; on pric aussi le Letseur de corriger les fautes suivantes

| page 2. ligne 32. | Le Gardes     | lifez Les gardes |
|-------------------|---------------|------------------|
| — 85· — 3·        | Berg-ob-200m  | - Berg-op-zoom   |
| — IO2. — 27.      |               | - evalua         |
| 104 37.           | du 3. au 4    | - du 4. au 5.    |
| 110 5.            | du 25. au 27  | - du 26. au 27.  |
| — IIO. — 7.       | du 27. au 38. | - du 27. au 28.  |
| <u> </u>          | les chefs     | — les clefs.     |
|                   |               |                  |

### AVIS AU RELIEUR.

A moins d'un ordre contraire, il distribuera les planches à la fin des journaux auxquels elles apartiennent, & il les sera sortir hors du livre,

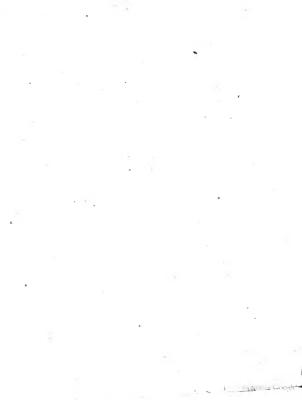

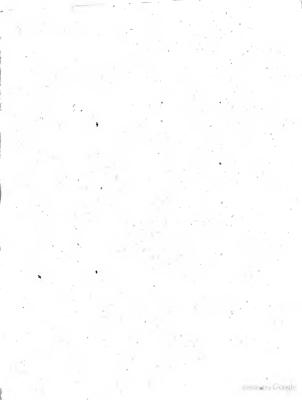





